QUARANTE-TROISIÈME ANNÉE - Nº 12755 - 4,50 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- VENDREDI 31 JANVIER 1986

# du PC portugais

« Voter pour un candidat ne signifie pas l'appuyer. » Cette formule étrange employée par M. Alvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste portugais, pour annoucer son soutien à la candidature de M. Mario Soares an second tour de l'élection présidentielle du 16 février prochain, traduit bien son embarras.

Ce n'est pas de gaieté de cœur, en effet, que le PCP appelle à voter pour le candidat du Parti socialiste. Mais l'échec subi au premier tour par M. Salgado Zenha, ancien numéro deux du PS, soutenu conjointement par le président Ramalho Eanes et diverses formations d'extrême gauche, dont le Parti communiste, avait placé ce dernier devant un choix diffi-

Pendant toute la campagne pour le premier tour, la propagande du parti a attaqué avec la même violence le candidat conservateur, M. Freitas do Amaral, et M. Soares, qualifiés tous deux de « représentants de la droite ». Et M. Alvaro Cunhal lui-même s'insurgeait lorsqu'on tentait de présenter M. Soares comme un moindre

Tout sépare en effet ces deux hommes qui ont pourtant lutté l'un et l'autre contre le régime salazariste dans la clandestinité. Au lendemain de la « révolution des œillets », en avril 1974, le dirigeant socialiste s'est employé avec toute son énergie à contenir l'avancée vers le pouvoir d'un Parti communiste qui avait la faveur de certains des militaires portés à la tête da pays par le coup d'Etat du 25 avril. Depuis, le conflit ouvert entre communistes et socialistes a été l'une des constantes de la vie politique portugaise.

Il existe aujourd'hui une entre un PC très prosoviétique et un PS tranquillement atlantiste, entre un Mario Soares principal artisan de l'entrée du Portugal dans le CEE et un Alvaro Cunhal qui a fermement combatta l'adbesion. En politique intérieure, les points de friction n'ont pas manqué : opposition de M. Soares à l'unité syndicale souhaitée par les communistes, affrontements sur la rigueur économique pratiquée par le dirigeant socialiste alors qu'il était premier minis-

La logique eût donc été que le PC adoptât pour le second tour de l'élection présidentielle l'attitude qui fut naguère celle du Parti communiste français dans le duel opposant, en 1969, M. Georges Pompidou à M. Poher: l'appel à l'absten-

Deux considérations ont fait pencher la balance vers un soutien sans enthousiasme à M. Mario Soares. Tout d'abord le PC se refuse à porter devant l'histoire la responsabilité, même indirecte, de l'élection au palais de Belem de M. Freitas do Amaral, qualifié par lui de « représentant de la droite fas-

cisante ». Il n'aurait pas été certain, enfin, que l'électorat communiste, habitueliement très discipliné, suive la direction du parti dans sa retraite sur l'Aventin, d'autant plus que le Mouvement démocratique portugais, allié du PC au sein de l'Alliance du peuple uni, avait d'ores er-déjà pris position en faveur de M. Soares.

Peut-être M. Alvaro Cunhal a-t-il aussi médité sur le destin de certains partis frères d'Europe occidentale qui s'efforcent, eux aussi, de sortir de la spirale de l'isolement et du

## Le virage | A LA RENCONTRE DE 12 MILLIONS DE CATHOLIQUES | LA DROITE ET LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

# Le pape se rend en Inde pour un voyage-marathon le jeu de l'opposition

De notre correspondant

Rome. - De Delhi à Madras de l'Assam (à l'extrême nord-est) au Kerala (à l'extrême sudonest), en passant par Calcutta (la « porte orientale ») et Bombay (la « porte occidentale » ), c'est un véritable marathon à travers l'Inde auquel va se livrer Jean-Paul II dix jours durant, du 1 = au 10 février.

Dire que ce vingt-neuvième voyage à l'étranger ne fera qu'effleurer le sous-continent n'est pas seulement une grossière évidence. Legs de l'histoire, le christianisme ne s'est implanté qu'aux marches de cet énorme pays, sur les côtes, celle de l'ouest surtout, par où sont arrivés les navires des évangélisateurs, ainsi que dans l'extrême nord-est, où des populations animistes un peu oubliées des hommes ont, elles aussi, plus récemment, été sensibles au message de l'Evangile.

que romine va à la rencontre de ses quelque douze millions d'ouailles indiennes: une goutte d'eau dans la marée humaine du

**BONNES FEUILLES** 

sous-continent, mais on pourrait dire aussi un levain dans la pâte, tant il est vrai que l'importance sociale de cette communauté est supérieure au 1,7 % de la population qu'elle représente. Communauté de surcroît en « plein élan missionnaire », selon le mot du cardinal Simon Lourdusamy, préfet de la Congrégation des Eglises orientales, qui a présenté les principaux traits du prochain déplace-

doxes de ce fragment de la catholicité : longtemps « objet de missions » par excellence (c'est essentiellement pour l'Inde que fut créée, en 1622, la Sacrée Congrégation pour la propagation de la foi), elle est devenue à ce point sujet de l'histoire spirituelle mondiale que l'on voit aujourd'hui des prêtres et des religieuses de l'Inde en action aux quatre coins de la planète et particulièrement dans la vieille Europe. Les deux tiers des jésuites, en cours de formation, sont originaires du souscontinent.

# M. Barre trouble

Un slogan: l'union. Une proposition: un sommet des grands leaders de l'opposition autour de lui, chez lui, à Clermont-Ferrand. Tel fut le message de M. Valéry Giscard d'Estaing à «L'heure de vérité» sur Antenne 2, mercredi soir 29 janvier. L'union? Elle relève parfois d'un «totalitarisme microcosmique». Cette déclaration est de M. Raymond Barre, à Viroflay.

Pour l'ancien chef de l'Etat, l'unian doit s'imposer comme une nécessité. Elle est même l'un des éléments du « tiercé gagnant », qui comporte également le respect de la Constitution et l'installation d'une - économie libérale ».

Tandis que la cohabitation s'impose aux yeux de M. Giscard d'Estaing, comme à ceux de M. Chirac, elle est inacceptable pour M. Raymond Barre, qui y voit un retour « au régime des

partis ». M. Giscard d'Estaing fait un acte de foi dans la cohésion de l'éventuelle future majorité, hormis l'attitude que pourraient adopter quelques personnalités. Le comportement de M. Barre est ainsi volontairement minimisé par le député du Puy-de-Dôme.

Dans le même temps, le député du Rhône s'en prend vigoureusement à ceux qui ne reculeraient pas devant une « connivence intéressée - avec l'actuel président de la République.

MM. Giscard d'Estaing et Chirac venlent convaincre l'opiniair de leur sanci de marginalises et donc d'isoler les positions l'étérodoxes de M. Barre. Ce dernies entend poursuivre son chemin au

dessus des partis et de leurs diri-

Dans une campagne - « une morne campagne », dit M. Barre dominée par la notion de « vote utile », l'argument martelé par MM. Giscard d'Estaing et Chirac st que en dehors d'une majorité RPR-UDF, la France sera ingouvernable ».

Le leitmotiv des socialistes est que, au contraire, un gouvernement et une majorité RPR-UDF seraient l'assurance de la pagaille ., sous la forme d'un double conflit : entre le président et cette majorité, d'une part, au sein de cette majorité, d'autre part, du fait de la guerre des

Dans ces conditions, les dissonances barristes apportent de l'eau au moulin du pouvoir. M. Jospin ne s'est d'ailleurs pas fait faute d'exploiter la situation, dès ce jeudi, au micro d'Europe 1 : « Le tiercé de Giscard, ce serait le désordre », a-t-il dit. M. Jospin a, d'autre part, écarté l'idée d'un gouvernement socialiste minoritaire.

(Lire page 12 les déclarations: de M. Giscard d'Extante. et de M. Barre.).

#### Challenger: le Pentagone inquiet

Le département de la défense craint que l'explosion de la navette ne retarde les recherches sur l'IDS. PAGE 14

#### Les Palestiniens **au Sud-Liban**

Divisés en factions, mais réunis pour combattre. PAGE 6

#### Le trafic maritime avec l'URSS

Paris s'apprête à dénoncer l'accord conclu en 1967. PAGE 28

#### **Les élections à Nice**

Le combat séparatiste de M. Médecin.

PAGE 11

#### « Secret honor » de Robert Altman

Un Nixon shakespearien. PAGE 22

Le directeur technique national du football calme le jev.

PAGE 27

#### Conference **sur la forêt**

Paris propose d'accroître l'aide à l'Afrique.

PAGE 30

ldées : Bonnes féuilles : M. Mitterrand et la politique extérieure (2) • Etranger (3 à 7) • Politique (9 à 13) ● Société (14 et 20) ● Culture (22 et 23) • Communication (27) ● Economie (28 à 31)

Echecs (20) Programmes des spectacles (24) • Radiotélévision (25) • Informations services : Météorologie, Mots croisés, Loterie nationale, Loto (25 et 26) • Carnet (26) Annonces classées (29)

Jean-Paul II est attendu samedi le février, à 10 heures, heure locale, à New-Delhi, première étape d'un voyage en Inde au cours duquel il visitera quatorze grandes villes en dix jours. Son arrivée dans un pays où la minorité catholique compte 12 millions de personnes a été précédée d'une campagne de groupes hindous hostiles

«Voyage pastoral», assuré-ment: le chef de l'Eglise catholi-

ment pontifical. C'est, en effet, un des para-

JEAN-PIERRE CLERC.

(Lire la suite page 5.)

#### M. François Mitterrand et la politique extérieure que étrangère prononcés par M. Mitter-rand depuis 1981; le président ne devait, rédigé. Une défense et illustration de sa

initialement, qu'écrire une préface d'une

quinzaine de pages. En fait, c'est un véri-

table essai de 135 pages qu'il a finalement

M. Mitterrand publie, ce jeudi 30' janvier, chez Fayard Réflexions sur la politique extérieure de la France. Cet ouvrage de 442 pages se voulait, à l'origine, un recueil des principaux discours de politi-

La politique extérieure de la J'ai rencontré sur ce terrain. France s'ordonne autour de quelques idées simples : l'indépendance nationale, l'équilibre des blocs militaires dans le monde, la contruction de l'Europe, le droit des peuples à disposer d'euxmêmes, le développement des pays pauvres. Les textes réunis dans ce livre en feront apparaître la trame et la raison des choix qu'elles ont inspirés. On y relèvera à la fois la trace continue du sillon, creusé par le destin bientôt miliénaire de la plus ancienne nation d'Europe, et la marque particulière qu'imprime à la vie d'un peuple celui qui le conduit.

depuis le premier jour, l'adhésion du plus grand nombre des Français. On sait pourtant que la place que notre pays occupe dans le monde est mieux reconnue à l'extérieur de nos frontières qu'audedans. C'est une constante de notre Histoire. Certains de nos compatriotes qu'habite une agitation singulière se sentent Espagnois ou brûlent pour l'Angleterre en oubliant d'être Français. D'autres plantent leurs oriflammes et campent à jamais sur des lignes Maginot où se terre, pour survivre, une patrie imagi-

Dédaignons les collaborateurs. L'UNITÉ priver de toute vue d'ensemble.

Négligeons les moines ligueurs. J'attache, en revanche, de l'importance aux observations de mes censeurs quand je sens qu'ils cherchent, comme moi, en passant par d'autres chemins, comment le mieux servir l'intérêt national. Bref, mes contradicteurs, lorsqu'ils sont sérieux, m'intéressent. Ils me permettront cependant de leur dire que je les vois trop souvent chausser des verres grossissants pour isoler un fait de ceux qui le précèdent et de ceux qui le suivent, au point de se

D'UNE DÉMARCHE Je souhaite, par ces textes, les

politique, qui va sans doute trouver un

large écho dans l'actuel débat électoral.

Ce sont de très larges extraits de ce texte

que nos publions.

convaincre de l'unité d'une démarche qui exprime de bout en bout l'ambition que, d'instinct, de passion, de raison, je nourris pour la France. Aussi loin que remontent mes origines, je suis né d'elle et de l'une de ses provinces, et j'en tire fierté tout en m'émerveillant du renouvellement permanent que lui valent les immigrations succes-sives auxquelles elle doit une part de sa grandeur.

(Lire la sulte page 2.)

# **BELLETTO**



\* Auteur de "Sur la terre comme au ciel" devenu au cinéma "Péril en la demeure

Le Figaro Magazine

L'ENFER roman 396 pages - 83 F

UN SONDAGE SUR LES CONNAISSANCES LITTÉRAIRES DES FRANÇAIS

# Pauvre Molière, pauvre Musset...

Numéro deux français de la vente de livres par correspon-dance, Le Grand Livre du mois a andé à la SOFRES un sondage sur les connaissances litténe permet guère de pavoiser : les Français sont au-dessous de la moyenne. 32 % d'estre eux seulement attribuent à Molière le célèbre « cachez ce sein que je ne saurais voir », 8 % à Musset,

Les sondeurs de la SOFRES ne manquent pas d'humour. Chargés d'apprécier ce que nous savons et ignorons de la vie littéraire, ils ont choisi de jouer plutôt que de soumet-tre leur échantillon à un véritable examen scolaire. Cela retire peutêtre un peu de sérieux et de profondeur à leur investigation, mais lui apporte en revanche beaucoun de piquant. Sans compter de johs effets de surprise.

C'est ainsi qu'à la question - Un seul de ces écrivains n'est pas une femme, lequel ? - où l'on proposait les noms de Duras, Sarraute, Dormann, Céline (joli prénom féminin), Bourin et Triolet, 35 % seulement ont attribué à l'auteur du Voyage au bout de la nuit le sexe masculin, 45 % avouant leur ignorance.

C'est ainsi encore que, malgré tous les battages médiatiques, 31 % des personnes interrogées attribuent

le Goncourt de cette année à Yann Queffélec plutôt qu'à quaire autres écrivains proposés, 47 % avouant leur ignorance et 10 % accordant la récompense à Bernard-Henri Lévy
– 17 % chez les employés, – ce qui
révète un solide impact publicitaire. PIERRE LEPAPE.

(Lire la suite page 16.)

(1) Sondage réalisé sur un échantil-on national représentatif de mille per-

Le Monde

**DES LIVRES** 

- Mémoires: les mystères de Boileau-Narcejac.

- Le feuilleton de Bertrand Poirot-Delpech.

Pages 15 à 19

# <u>idées</u>

# M. Mitterrand et la politique extérieure

(Suite de la première page.)

De cette unité je prendrai un exemple, pour commencer. On se souvient sans doute qu'en 1983 j'ai approuvé l'installation, en Allemagne fédérale, des fusées américaines Pershing-2. Cela m'a valu d'être accusé d'atlantisme, sous-entendu, de soumission aux desseins de M. Reagan. L'imputation avait ceci de pittoresque qu'elle émanait non pas de la direction du Parti communiste, alors associée au gouvernement de Pierre Mauroy, mais des milienx conservateurs. L'atlantisme comme péché! Voilà, peusais-je, Tartuffe qui se confesse.

#### NÉCESSITÉ DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE

Cela ne pouvait me gêner. Mon vote favorable à l'Alliance atlantique, il y aura bientôt quarante ans, me satisfait toujours. Indemne de tonte obsession antisoviétique, je continue de croire que le pire danger pour nous, comme pour nos voisins d'Europe occidentale, serait présentement que l'Amérique s'éloignat des rivages de notre continent. Réflexion qui n'altère en rien mes réserves sur divers aspects de la politi-que des Etats-Unis. J'ai naguère signifié mon désaccord sur l'intervention américaine au Salvador et au Nicaragua. Je m'en étais ouvert au président Reagan, rencontré pour la première fois au sommet d'Ottawa, en juillet 1981, et n'ai pas manqué, par la suite, de le lui répéter. Rappelons ici les termes d'un dialogue aujourd'hui public et que j'ai porté sur diverses tribunes, y compris celle du Congrès américain.

#### DEBAT AVEC RONALD REAGAN

J'exprimai à Ronald Reagan ma conviction que les intrusions de son gouvernment en Amérique centrale entretenaient un tragique contre-sens, que les peuples de cette région luttaient pour une double libération, économique et politique, qu'ils étaient en droit d'attendre de l'Occident qu'il les comprit et les aidat au nom même de sa morale et de sa propre histoire, et que le plus sûr moyen de frayer la route au communisme était de conduire les mouvements révolutionnaires à quêter à Moscou l'argent et les armes dont ils avaient besoin, avant que n'arrivent, par la même route, les idées. Pour lui, le communisme sous-entendait la révolution. S'il l'emportait, l'incendie se propagerait selon les règles d'une stratégie mûrie depuis Lénine. Les Etats-Unis ne pouvaient accepter pareille menace à leur porte. Pour n'avoir pas agi à temps. l'affrontement prendrait une telle ampleur que la paix dans le monde en serait compromise.

Je reviendrai sur ce débat. Mais l'observe qu'en France les milieux d'opposition, que semble choquer le fait qu'on puisse ici approuver et là désapprouver notre puissant allié, dénoncèrent comme une contradiction ce qui constitue à mes yeux la cohérence même de notre politique extérieure.

#### QUELSCANDALE?

Quoi? Ne pouvait-on sans scandale récuser à la fois le surarmement soviétique et l'intervention américaine? La France devait-elle se borner à calquer ses choix sur ceux d'un maître ou d'un modèle et renoncer à être ce que les siècles out fait d'elle ? Cette légèreté me surprit. Il était pourtant aisé de comprendre que, dans l'un et dans l'autre cas, il s'agissait nour moi, par le rappel de deux principes de notre politique ex-térieure, l'équilibre entre les deux blocs, seul garant de la paix, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, seul fondement d'une société de droit, d'en affirmer un troisième : l'indépendance de la France.

#### L'INDÉPENDANCE NATIONALE

A peine écrit - et il l'est ici pour la deuxième fois, - ce mot détonne Que signifie l'indépendance en 1986? L'attachement au passé? Un orgueil perdu de saison? Une vérité emain? Quiconque jette un regard attentif sur le monde alentour constate les solidarités qui se nouent, les frontières qui s'ouvrent, les langues qui s'unifient, les intérêts qui s'interpénètrent, les migrations oui s'enracinent, les empires qui se forment. A cette échelle, le séparatisme, cette recherche d'identité d'autant plus obstinée que le mouvement des sociétés humaines charrie la confusion, ne se distingue guère plus qu'un flot dans la brume. Chaque jour ce sont les dépendances, les servitudes voulues ou obligées, les grands ensembles qui gagnent du terrain sur le quant-à-soi des rebelles. S'il m'arrive, pour la France, de m'en inquiéter, de redouter cette attraction, je la désire aussi : l'une des idées simples que j'évoquais dès les premiers mots de cette présentation n'est-elle pas l'Europe, ce dépassement de l'Histoire que j'appelle de mes vœux? Je dirai plus loin en quoi j'estime complémen-taires l'indépendance de la France et la construction de l'Europe. Ce sera la grande affaire de la génération qui vient que d'harmoniser cette double démarche. Mais que nul ne crie au paradoxe si je place en exergue notre indépendance nationale. C'est qu'elle reste un levier puissant, déterminant, un instrument moderne, et non pas obsolète, de l'ac-tion dans le monde d'un pays comme le nôtre.

#### **TOUJOURS YALTA**

La France n'est pas un phare éteint, comme le pensent trop de responsables - et si peu responsables de nos affaires publiques, qui ou-blient de parler leur langue dans les enceintes internationales, qui s'accommodent de l'absorption des œuvres vives de notre économie par le capitalisme étranger, et pour qui la (fausse) sagesse est de faire acte d'allégeance à la loi des empires. Nous vivons à l'heure de Yalta. Cette réalité nous dicte la hiérarchie de nos devoirs et de nos intérêts. Le plus important est de préserver, face aux deux grandes puissances qui se partagent l'Europe, ce continent qui est le nôtre, l'aptitude à rester soimême. On n'y parviendra qu'en puisant force et configuee dans nos traditions, notre culture, et en examinant avec nos voisins la façon de mettre en commun nos atouts.

Eternelle dialectique. Dans le temps où s'accélère le mouvement qui pousse les peuples à s'assembler sons la conduite des plus forts, une poussée contraire les incite à cultiver la différence, à perpétuer en eux l'unique. Cela mène sans doute à des luttes inexpiables, sans fin, du type de celle qui oppose Juifs et Palestiniens, deux peuples, deux histoires, deux dieux pour une seule terre; qui déchire le Liban, où un creux dans la montagne, une rue dans la ville. la borne d'un champ dans la plaine, tracent des frontières de sang moins franchissables que la mer.

#### PRÉSERVER L'UNIQUE

Mais on ne peut limiter là l'explication, et réprouver sans chercher dans les racines de l'être les causes de cet enchaînement. Voyez la longue théorie des peuples que défient la violence et la mort plutôt que de perdre et leur terre et leur âme, la résistance hier devant Hitler, non point seulement par conviction politique mais aussi par la conscience profonde, philosophique en somme, qu'il n'y a de salut que dans l'irré-

son patriotisme ne l'emporte pas, chaque fois qu'il est nécessaire, sur le doute où il se complaît. Mais, pris comme les autres de son voisinage dans les contradictions du siècle, assailli par la vision des masses humaines dont le poids déplace aux bords du Pacifique les centres tradi-tionnels de la puissance, déshabitué de décider pour le reste du monde, il hésite entre deux vertiges, celui du repli sur soi et celui de l'oubli de soi. Pour ceux qui le dirigent, difficile est la tâche de mesurer au plus près la part à concéder et la part du refus. On se défiera, en tout cas, des

concepts et des mots reçus. Ainsi en

va-t-il de la souveraineté. Depuis le début du siècle, les renoncements de la France aux attributs de sa souveraineté ne se comptent plus. C'est à Bruxelles que sont arrêtés les objectifs de la politique agricole, à La Haye que sont jugés les procès internationaux où nos intérêts sont en cause, à Luxembourg que sont tranchés les conflits internes à la Communauté. Le GATT engage notre commerce, le SME intervient dans la gestion de notre monnaie, la Communauté dans la fixation de nos zones de péche et des normes de pollution de nos automobiles, et nous adhérons à des conventions de toutes sortes sur lesquelles nul ne songe à revenir. Je me réjonis de ce que, sur notre planète rétrécie, s'élargisse le champ du contrat. (...)

#### LES CHAMPS DE BATAILLE MODERNES

Là sont les véritables champs de bataille modernes. Quand je sou-haite que les pays et les entreprises d'Europe occidentale s'associent pour inventer, construire et vendre (et je m'y emploie par des initiatives comme « Eurêka »), je n'en pense pas moins qu'un tel projet, qui demandera temps et patience, dépend de la vitalité de l'industrie française. Qu'elle se laisse absorber par les grands cartels internationaux et c'en sera fini des chances européennes. La réussite de l'Europe suppose la réussite de la France. Oniconque en a la conviction s'étonners de l'indifférence du pouvoir d'avant 81 pour un pareil enjeu. Il est vrai qu'il pourra plaider l'indifférence encore plus surprenante des dirigeants et actionnaires des entreprises ellesmêmes. Songeons qu'en sept ans -de 1974 à 1981, - les actionnaires

ductible. Non, le patriotisme n'est pas mort ! Il a même de beaux réveils. Le peuple français a commu et surmonté trop d'épreuves pour que suite, en out retiré quatre milliards de dividendes pour un apport en capital d'un milliard et demi. Soixante milliards ont été jetés en vain par l'Etat dans le goulfre de la sidérurgie sans qu'on est procédé à l'examen sérieux des chances et des besoins de cette industrie. Et ainsi de

Les nationalisations et les restructurations qui les ont accompagnées ont mis fin à ce pillage et sauvé les entreprises en question, menacées de déconfiture ou, plus insidieuse, de la « vente par appartements » commencée par leurs anciens proprié taires. Sans cette intervention de la puissance publique, nous n'aurions plus que les débris d'une industrie que et plus du tout d'ordinateurs français, et les fleurons de notre production sersient sous la coupe américaine ou japonaise.

**FONDAMENTAL** (...) Entre le peuple souverain et celui qu'il porte, par le suffrage uni-versel, à la magistrature suprême, existe un pacte qui s'impose d'an-tant plus qu'il est enraciné dans l'inconscient collectif de la nation. Ce pacte, qui touche en premier lieu à la sécurité extérieure de la France, dont les citoyens attendent du président de la République qu'il l'assure en toutes circonstances, et celles du temps présent sont rudes, trouve son sion dans la Constitution qui fait du chef de l'Etat le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Le gouvernement dispose à cette fin des forces armées dont le président est le chef. Responsabilité ultime, lui seul peut ordon-ner la mise en œuvre de la force stratégique, c'est-à-dire de nos armes

l'ai beaucoup médité, on l'ima-gine, sur le devoir de décider qui désormais était le mien, hors de comparaison, par la gravité et l'étendue de ses conséquences, avec ce que le monde a connu jusqu'au malheur d'Hiroshima.

#### CONTINUITÉ **DE LA POLITIQUE** DE DÉFENSE

Je suis naguère opposé à la détention par la France de l'arme atomique. On pouvait concevoir, en effet, dans les années 60, une autre stratégie. Mais, quinze ans plus tard, notre système de défense reposant tout C'est ce qu'a compris le Parti socia-liste, que je dirigeais à l'époque, et qui, en 1978, plutôt que de nier la réalité issue de la politique militaire initiée par de Gaulle, a préféré la prendre en compte. D'autant plus qu'à la question posée depuis la si-gnature de l'alliance atlantique : Les Etats-Unis d'Amérique s'estiment-ils liés jusqu'à mettre immédiatement en jeu la totalité de leurs forces à la première menace visant un membre de l'alliance ? », il n'avait pas été apporté de réponse. Ou, plus exactement, s'il y avait eu réponse, elle ne pouvait qu'inquiéter davantage. Non seulement Henry Kissinger, en septembre 1979, à Bruxelles, avait lancé cet avertissement : « Nos alliés ne devraient plus continuer à nous demander de multiplier les assurances stratégiques que nous ne pouvons leur donner ou que, si nous les donnions. nous ne voudrions pas mettre à exécution en risquant ainsi la destruction de la civilisation », mais encore il devait en tirer cette thèse qui résume mieux que toute autre la pensée de la plupart des responsables américains : « La doctrine de l'OTAN souffre d'un vice fatal : les forces conventionnelles d'aujourd'hui, pas plus que celles de demain, ne peuvent adéquatement repousser une attaque conventionnelle soviétique de grande ampleur. UNE RIPOSTE PRÉCOCE

entier sur la force de dissuasion, s'en

priver revensit à priver le pays des moyens de sa protection et à l'aban-

donner att bon vouloir des autres.

- De ce fait, la doctrine requiert que la riposte nucléaire soit précoce. Mais la parité nucléaire strotégique dépouille la menace d'un conflit nucléaire général d'une grande part de crédibilisé : on ne peut faire en sarte que le suicide collectif apparaisse comme une op-tion rationnelle (1). Robert McNamara, après l'amiral Gayler et même chose : « Il n'y a pas d'usage militaire sensé de nos forces nucléaires. » Les propos plus ouverts du président Reagan, s'ils ont mis l'accent sur l'amitié et la solidarité américaines à l'égard de l'Europe, n'ont pas comblé le vide. « Précoce » mais non inconditionnelle. l'intervention nucléaire de nos alliés reste hypothétique, du moins quant au moment où elle interviendra, et en tout cas soumise à leur seule appréciation. Or, en telle matière, aucune marge d'incertitude ne peut être acceptée. Il apparteint donc à la France d'y pourvoir. Ce qui explique pourquoi mon choix de 1978, alors que j'étais dans l'opposition, me paraît en 1985, devenu président de la République, plus encore justifié, et pourquoi je conduis en conséquence notre politique de défense.

Il y a deux sortes de dissuasion stratégique. La première, traditionnelle, consiste à se rendre plus fort que l'adversaire pour l'empêcher d'agir : cette conception débouche sur la spirale du surarmement.

#### LE PRINCIPE **DE SUFFISANCE**

A l'heure où les données techniques changent tous les quatre ou cinq ans, elle confère aux superpuissances le moyen de se détruire plusieurs fois l'une l'autre - et nous avec. La seconde, plus éncormique et conforme à l'âge nucléaire, consiste à rendre prohibitif pour le plus fort le prix d'une agression contre le plus faible, ou à faire que le risque soit toujours plus important que l'enjeu. Cette conception, qui ne vise pas la parité avec l'adversaire, oblige à maintenir face à lui une capacité de riposte conforme au principe de suffisance. C'est la stratégie de la France. La course aux armements est pour elle qualitative : il s'agit de garantir, en fonciton des progrès technologiques et des contre-mesures toujours plus affi-nées des plus forts, l'invulnérabilité de sa défense et sa rapidité, sa précision, sa puissance de pénétration dans le système adverse, au soi et dans l'espace.

Mais la dissuasion ne dispense pas d'un effort désensif, surtout s'il s'agit de réduire la vulnérabilité de nos sous-marins en les rendant plus silencieux ou de protéger nos sites ponctuels : bases aériennes ou sousmarines, plateau d'Albion, centres de communications. Quant à l'accès

à l'espace, il implique des installations au sol pour les lanceurs, l'ajus-sement et la tenne des orbites, cellesci, en raison des lois de la physique, doivent être réparties sur la surface du globe. Nos départements et terrimires d'outre-mer nous offrent à cet égard les bases dont nous avons be-

soin (...). Bref, j'ai préservé la faculté qu'a notre pays de décider lui-même pour lui-même. La France ne cherche pas à rivaliser avec les arsenaux des deux plus grandes puissances, dont le surarmement déstabilise en permanence l'équilibre des forces et sape, de ce fait, les bases de la paix. Le principe de suffisance, que j'évoquais plus hant, implique que notre armement soit et reste capable à tout moment d'infliger à qui nous agresse des dommages intolérables. Par référence à ce principe, notre stratégie de défense met à la disposi-tion de notre pays une panoplie assez puissante pour contraindre à la fois un adversaire potentiel à respecter notre indépendance et nos alliés à en tenir compte. Ce concept original et raisonnable rassemble à présent la majorité des Français. Ce n'est pas le moindre avantage. Il n'est pas si fréquent qu'esprit de dé-fense et unanimité nationale aillent de pair. Beaucoup de nos voisins envicat cette harmonie.

#### BIENTOT L'ESPACE

Cependant, l'arme nucléaire et les vecteurs que nous possédons, s'ils répondent aux besoins présents, seront dépassés plus tôt qu'on ne le croit. Leur tenue à jour - je veux dire : à jour des progrès accomplis par les Américains et les Russes - exige un effort de conception, une mobilisation d'énergies, une quantité de crédits dont on ne peut rien distraire, fut-ce à des fins militaires utiles mais secondaires, sans nuire à la sécurité du pays. Quant à l'espace, à moins, ce qui est peu probable, que la course ne s'arrête à la Conférence rer à prendre part à la compétition. J'ai exprimé le vœn, à La Haye, que l'Europe occidentale s'unisse pour construire une station orbitale habitée. Notre pays fabriquera, avec qui voudra, Hermès, cet avion spatial lancé par Ariane V, qui reliera dans les deux sens la Terre et ses satellites. Il s'agit là d'utilisations «civiles» de l'espace. Mais si l'URSS et les Etats-Unis persévèrent dans sa militarisation, au nom de quel principe l'Europe s'interdirait-elle d'en faire autant? Cette question restera néanmoins sans réponse tant que l'Europe occidentale, faute d'avoir bāti son union politique, subira d'au- . tres lois que la sienne.

En attendant, les forces françaises possèdent, en nombre et en qualité. le troisième armement du monde. Elles remplissent leurs missions de telle sorte que la France peut atteindre, à tout moment et tout autour de la planète, les objectifs qu'elle s'assigne. Elles garantissent enfin, dans les conditons que j'ai dites, notre indépendance nationale.

#### LES EXPÉRIMENTATIONS NUCLÉAIRES

Les Etats du Pacifique sud pressent la France de renoncer à ses es-sais nucléaires d'Océanie. Ils craignent les retombées atomiques, la pollution des caux, de la flore, de la faune. Pour répondre à ce légitime souci, le gouvernement français a substitué en 1975 les essais souter rains aux expériences atmosphériques. Depuis lors, un système de contrôle mesure en permanence la radioactivité (une étude de Haroun Tazieff, de 1982, démontre qu'elle est inférieure à celle de Paris), anslyse les prélèvements d'air et d'eau, surveille la sismologie.

Les expériences ont lieu à des profondeurs de sept à buit cents mètres dans la roche besaltique. Elles vitrifient la cavité provoquée par l'explosion. Aucune infiltration dangereuse n'a été relevée. L'innocuité est telle qu'aussitôt après les explosions, qui ont lieu à la verticale au-dessous de Mururoa, il arrive à nos marins et à nos ingénieurs de se baigner dans le lagon. Ces précautions et ces démonstrations n'ayant pas sulfi à convaincre les autorités des Etats plaignants, je les ai invités à envoyer sur place leurs savants pour qu'ils procedent eux-mêmes aux vérifications désirables.

(Copyright 86 Librairie A. Fayard) Les intertisres sout de l'auteur

#### Le reiet de l'IDS

LA GUERRE DE L'ESPACE

L'initiative de défense stratégique (IDS) ne date pas d'hier. Ni le débat public à son sujet. C'est le 23 mars 1983, par une déclaration télévisée, que M. Reagan en a lancé l'idée.

#### UNE LETTRE D'AMÉRIQUE

Dans une lettre qu'il m'avait adressée ce même jour, le président américain m'avait informé de ses intentions : « Nous devons nous efforcer, par tous les movens possibles, de réduire le niveau des systèmes offensits... Mes conseillers, notamment le Comité interarmes des chefs d'état-maior, ont recommandé un examen plus approfondi des possibilités inhérentes aux technologies de défense, donnent ainsi à notre peuple, et à tous ceux que protège le parapluie de l'OTAN, l'espoir à long terme que nous pourrons un jour assurer notre sécurité sans menacer personne ni aucun territoire », et il avait ajouté : ∢ J'al, il va sans dire, parfaitement conscience des pro-blèmes que soulève tout effort centré essentiellement sur la dé-fense stratégique. Allons-nous faire de l'Amérique une fortese ? Avons-nous l'intention de violer d'une manière ou d'une au-tre le traité ABM ou de ne pes respecter nos engagements en-vers nos alliés ? Visons-nous une capacité de première frappe ? Toutes ces éventualités n'ont au-

CUN SONS. > Il attendit deux ans avant de donner forme à son projet et de saisir les pays invités à s'y joindre. On en connaît l'économie : un chapelet de satellites tournant autour de la Terre, hors de la couche atmosphérique, surveilleraient notre planète. Munis d'armes adaptées, ils détruiraient en vol les fusées balistiques adverses. Et la philosophie : effacer Hiroshima des consciences, repousser dans la préhistoire le cauchemar de la « destruction mutuelle assurée », soustraire l'espèce humaine aux ravages d'un embrasement sans pereil, tout en assurant la défense du monde libre.

#### CONVERSATION AVEC M. WEINBERGER

Au début de l'année 1985, M. Reagan me confirma ses inten-

tions. Je reçus, le 27 mars, la visite du secrétaire américain à la défense, M. Weinberger, chargé de m'apporter les précisions désirables. Mon visiteur insista sur trois points : il s'agissait de recherches, non de fabrication, et encore moins de déploiement ; la nouvelle stratégie serait, par nature et par définition, purement défensive : l'Europe serait protécée au même titre que les Etats-Unis. Quant à l'invitation, on espérait à Washington une réponse rapide. Dans quel délai ? Le secrétaire à la défense demeura évasif. Sans doute, devant la réserve irritée des chancelleries européennes, avait-il renoncé aux soxante jours initialement prévus. Une démarche amicale perd ce caractère quand elle cède à l'im-

Je donnai ma réconse quelques semaines plus tard. Dans l'après-midi du 2 mai, à l'aéroport de Cologne, un hélicoptère m'embarqua pour me déposer dans le jardin d'un diplomate en poste à Bonn. Ronald Reagan m'y attendait, entouré de ses principaux collaborateurs. Le sommet annuel des sept pays les plus industrialisés s'ouvrait une heure après

#### CONVERSATION **AVEC RONALD REAGAN**

Nous n'avions pas de temps à perdre. Politesses faites, mon interlocuteur attaqua d'emblés le sujet difficile : l'initiative de défense stratégique. La question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, mais elle occupait toutes les conversations et remplissait les colonnes des journaux. On savait que le président des Etats-Unis souhaitait obtenir rapidement l'accord de ses partenaires. On savait aussi que cinq d'entre eux opineraient et que la France se montrerait rétive. Il m'exposa méthodiquement ses arguments et prêta à sa conviction les accents chaleureux et la sincérité qui font le charme de sa personne. Ronald Reagan respecte, dans le dialogue, ceux qu'il entend séduire. On peut ne pas aimer sa politique, on ne peut refuser à l'homme les égards qu'il prodigue. J'ai eu avec lui, et j'en aurai d'autres, de rudes joutes.

J'aurais préféré parfois baisser le garde pour lui être agréable. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on règle les affaires du monde et qu'on traite avec les empires. I développa à son tour l'argumentation de Caspar Weinberger et sculigna que la France et ses industries tireraient avantage des offres de sous-traitance que les Etats-Unis ne manqueraient pas de leur soumettre. Je tiquai sur l'expression « sous-traitance », qui, il est vrai, n'a pas en langue anglaise une signification aussi désagréable que dans la nôtre. J'observai d'abord que la France ne consentirait pas à souscrire à quelque accord que ce fût, notamment dans l'ordre militaire. sans avoir part à la décision, que le rôle d'exécutant qui nous était dévolu suffisait à justifier mon refus. Puis je sortis de ce discours pour discuter le bien-fondé de la stratégie au terme de laquelle on voyait poindre la « guerre des étoiles ». J'en contestai l'opportunité alors que les négociateurs américains et russes venaient de convenir d'en débattre à Genève ; j'en contestai le fond : la défense spatiale ne pouvant avant un demi-siècle, pour le moins, se substituer au nucléaire, que deviendrait l'Europe entre-temps? Pourquoi sortir d'un équilibre au gerantit la paix depuis quarante

#### LA CRAINTE DE LA PREMIÈRE FRAPPE

Nous étions pressés, je l'ai dit. Ronald Reagan fit encore valoir l'urgence et la nécessité qu'il y avait à accélérer les recherches en raison de l'avance soviétique dans la connaissance des armes balistiques antimissiles et antisatellites, connaissance qui, selon lui, placait les Russes en situation de frapper les premiers sans craindre de représailles sérieuses. Nous nous séparâmes après avoir parlé, autre affaire délicate, de la convocation éventuelle d'une conférence commerciale (le GATT) pour 1988, et nous partimes pour le palais Schaumburg rejoindre le chancelier allemand, notre hôte.

Cette conversation convainquit sans doute nos amis américains de la résolution de la France de ne pas s'engager dans l'IDS. Il n'en fut plus question entre nous. (...)





à l'espece, il implique de in-tions su sol pour les lanconte, coment et la tenue des orbits de con ent étre réparties su la no-doivent être réparties su la no-doivent être réparties su la no-cu grabe. Nos département et contra d'autre-mer nous officat, ceard les bases dont nous sont sour ( ) egard ies bases don nos mais

**6006**, 5°C2

pays des

ME SPEIG

puque, e. le nier iz

militzire

stitre :3

tact plus

MAN TO S

intique

mer que

Miltre :

Rafité de

MELCE Y

30x 7 = 3

PERMISC

ENERGE CT

ingniëte:

M Henr

73

S MET :SSE

Service of

Marter de

3894; #g.-

جند جاما

教育なる。

De zere.

t Gests in -

BE COVE

建设: 10

in the pressure

STATE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P

BING CO

OLA: SE

**€** € 32-

वेश वेश अंट

Mark 's

CONTRACTOR OF

MINIST

Mar O'c

Bref. j'al préservé la faute p rocte pays de décider la faute p lacement. La France ne change manuer avec les annuels trivatione L2 France de Candre de la rivationer avec les armans à derix plus grandes puisant à le surraimment déstables de la rivatilitée de rivatilitée de la rivatilitée de rivatilitée de la marience l'equilibre de fara, Same de ce fait les bases de la le Le principe de sufficience de la come L'en paur jubliche de les commenced soit or rese continued to the continued of the Commander was a service of the servi the state of defense and be their de notie bake me bande 2010 pour contrate la contrate te saine adépendance a ma Tea teath combie Comme Security in want is me mie des Freie יו שבוון הספונות בן שבין ויכן an an en transmitten en eines (2002) de feit benach de te met

#### ELENTOT L'ESPACE

Corer dura Corne sullings serven die die partie 14 ರ್ಮಾರ್ಚ್ ೧.೩ ನಿಮಮ ನಡೆದ್ದಾರ Commence of the second Laurica de Lauria de sembi -- -- Progres geomodes ನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅ≨ in in i entre e une quieble. lieb dien im er peut auf fan (1) es u sa fin micra e man some international sum semile. Bartis du Taya Quari à Israi er- er de die est geberatikee in accome de l'arrête dis Cesso Ca Caraia. A Frida till agit. in the second second before NO SECTION OF LAND STATES The North Says (2004) 255 · Jan min a a a a 平 ع المناه الله عند 125 من المناه ا en tout were . Terre eine Contract of the second of the Missil and Anna Massil grand The Contract that the Dr. The Article of the State of Und Turner and The State of the 14.77 - Charle Cotto describist Section 2016 . Europe den demale, finte für Car Shall E-1:::: data is impire

245 2 R. Marina E WAY CO R.Schere Gazier et 選を行う。 1 Freeze . 2 (78) \$ COMMENTS OF THE PARTY. Later. A STATE OF 7 ...... Me (155:1 MAR! AT 存品好 \* \*\*\*\* 2.4 FEFF EF **20.** 2 artificati 179 . - 2.0 1 CHEFF. 3 3 T 5 596 74 De l'accession de l'a 

**a**ti⊡é € THE PARTY AND THE REAL PROPERTY. Control of the Contro Maria C Market and the second s The succession records LES EXPERIMENTATION MULEAURES

Les Eras de Profiles et les de la constant de la co Desirable by the second of the 1 10 M ALT Y PETT I £164. ... Berner He apa'll

æ, 45€ ₹ 10 PM Min;af. 就 3.<sup>一发</sup> 100 CO कर ग्रहा 2000年出 Marie . 38. A.J. M No. 54

2

يَّلُ لِهُ إِنْهِ إِنْهِ

Capping to Large Line (AC PLOTIC

<u>étranger</u>

#### Canada

#### Le ton monte entre partisans et adversaires d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis

De notre correspondant

Montréal. - Avant même l'ouverture des négociations sur le libreéchange, prévues pour le début du mois de mai, entre le Canada et son premier partenaire commercial, les Etats-Unis, le ton monte entre partisans et adversaires de la création d'un marché nord-américain.

Les premiers estiment qu'Ottawa a tout à gagner d'un accord qui permettrait aux entreprises canadiennes d'avoir accès à un marché dix fois plus important. Les autres craignent que la suppression totale des barrières commerciales entre les deux pays (près de 80 % des échanges se font déjà en franchise) ne soit la première étape vers une remise en question de l'indépendance politique du Canada et sa transformation progressive en un cinquante et unième Etat de la Fédération américaine.

Les syndicats, certains gouvernements provinciaux et plusieurs organisations patronales se mobilisent pour bloquer le processus enclenché en septembre par le premier minis-tre sédéral, M. Brian Mulroney. L'Ontario, la province la plus industrialisée, a pris la tête du mouvement de contestation. Son premier ministre, M. David Peterson, vient de dénoncer l'attitude du gouvernement fédéral qui, a-t-il déclaré, « cherche la guerre » en ridiculisant publiquement les objections de l'Ontario. Selon une étude publiée par le gouvernement provincial, près de 300 000 emplois seraient menacés par l'accord de libreéchange envisagé.

Ottawa estime, au contraire, que l'Ontario scrait le principal bénéficiaire de la levée des barrières commerciales. Grace à son industrie automobile, cette province est à elle seule le premier partenaire commercial des Etats-Unis, devant le Japon.

#### Points de vue québécois

Pour le Québec, les études sont tout aussi contradictoires, mais le gouvernement libéral de M. Bourassa est plutôt favorables au libreéchange. Un document publié le samedi 25 janvier révèle que 455 000 emplois scraient menacés, en particulier dans les industries qui se sont développées grâce aux barrières tarifaires et aux subventions gouvernementales. C'est le cas dans le textile, la pétrochimie, les produits pharmaceutiques, la métallur-

gie, le matériel de transport, l'industrie navale, l'imprimerie et les

Mais le gouvernement québécois, pourtant à l'origine de ce document, st en désaccord avec ses conclu-sions. Il estime que cette étude ne tient pas compte des nouveaux mar-chés qui deviendraient accessibles aux entreprises québécoises grâce au libre-echange. L'ancien ministre des finances, M. Jacques Parizeau, dont appuyé le point de vue gouverne-mental en déclarant que l'ouverture du marché américain allait permettre aux entreprises de la province francophone de « réaliser des économies d'échelle en élargissant leurs séries - et de devenir aussi compétitives que les industries américaines.

De plus, estime M. Parizeau, - l'écart qui existait entre le Québec et les États-Unis pour les coûts de main-d'œuvre a été nivelé avec la balsse du dollar canadien - (après avoir été longtemps à parité avec la devise américaine, le dollar canadien ne vaut plus que 0,71 dollar américain). Selon lui, les Américains sont aussi peu compétitifs que nous dans les secteurs tradition

#### L'identité culturelle

Si les provinces sont divisées, le gouvernement fédéral ne parle pas non plus d'une seule voix. Le premier ministre, M. Mulroney, et cerlains de ses ministres, en particulie le responsable du commerce exté-rieur, M. James Kelleher, sont très proches de l'équipe actuellement au pouvoir à Washington. Ils partagent la vision du président Reagan, qui souhaite parvenir à un accord bilatéral avec le Canada pour donner l'exemple à l'Europe et au Japon en prévision des prochaines négociations du GATT (accord général sur les tarifs) sur la libération des échanges à l'échelle mondiale.

D'autres ministres, toutefois, sont plus prudents. C'est le cas du resble des affaires extérieures.

M. Joseph Clark, qui veut notam-ment exclure des négociations avec Washington les politiques d'aide à wasnington ses pointques a aute a l'agriculture. D'autres encore, plus nationalistes, craigneat qu'un accord de libre-échange n'enlève au Canada sa spécificité, aussi bien sur le plan social (les politiques sociales sont beaucoup plus développées au Canada qu'aux Etats-Unis) que sur le plan culturel le plan culturel

Le ministre des communications M. Marcel Masse, mène une bataille difficile pour obtenir que les - industries culturelles - soient exclues des négociations. L'identité culturelle des Canadiens est déjà très fragile : ils ont accès aux chaînes de télévision américaines, leur industrie du cinéma est massivement contrôlée par les Etats-Unis, et plus de 50 % de la télévision est entre les mains de quelques grosses sociétés étrangères américaines et

D'abord isolé au sein du gouver nement, M. Masse a finalement obtenu l'appui du premier ministre i la suite des fortes pressions exercées par le milieu culturel du Canada anglais. Dans un discours prononcé à Chicago au début de décembre, M. Mulroney a déclaré que les Canadiens tenaient autant à leur souveraineté culturelle - que les Etats-Unis à leur sécurité nationale.

Cette prise de position a rassuré quelque peu les milieux culturels canadiens, mais elle a agacé les Etats-Unis qui, à travers leur ambas-sadeur à Ottawa, M. Thomas Niles, avaient déjà fait savoir qu'il s'agis sait d'un - sujet artificiel -.

A vrai dire, les Américains mani-festent de plus en plus ouvertement leur irritation devant les attitudes contradictoires des différents intervenants dans le dossier du libre échange. M. Niles vient de rappeler une fois de plus qu'aucun secteur ne devait être exclu des négociations. Et, sous le couvert de l'anonymat. plusieurs hauts fonctionnaires amé ricains ne se sont pas privés, depuis quelque temps, de dénoncer les lou-voiements du gouvernement cana-dien, lui reprochant de vouloir changer les règles du jeu avant l'ouverture des négociations ».

BERTRAND DE LA GRANGE.

#### Haīti

#### Des dizaines de milliers de manifestants **réclament le départ du « président à vie »**

Port-au-Prince (AFP). - Environ 40 000 personnes, selon des estima-tions officieuses, ont manifesté pacifiquement, le mercredi 29 janvier au Cap-Haltien, deuxième ville du pays sur la côte nord

La manifestation, qui a pris des allures de carnaval, avec des instruments de musique improvisés, des chansons et des slogans réclamant le départ du président Jean-Claude Duvalier, a duré toute la journée. Les manifestants, qui ont été acclamés par la population, brandissaient de petites branches d'arbre et une croix de 2 mêtres de haut portant l'inscription - Le temps venu pour un changement. La police est restée discrète, abandonmant les rues à la manifestation. Les militaires, en tenue de com-

bat et portant des boucliers antiémeules, se sont bornés à interdire. sans faire usage de la violence, les abords des casernes du Cap-Haltien et à protéger les bâtiments abritant deux stations de radio privées ainsi que le quartier général de la milice (-tontons macoutes-). La plupart des slogans réclamaient le départ du président Jean-Claude Duvalier et dénonçaient les - vols - des caisses publiques par le pouvoir.

En outre, trois personnes sont mortes étouffées au cours d'un mouvement de panique déclenché lors d'incidents qui se sont déroulés, mardi, dans la ville de Léogane, au sud de Port-au-Prince à l'occasion d'opérations d'embauche de coupeurs de canne à sucre haîtiens pour la République Dominicaine. Aux Cayes, au sud-ouest de la capitale, six dépôts de nourriture ont été piliés par la population.

A Port-au-Prince, le président de la Ligue haîtienne des droits de l'homme, un organisme indépendémocrate-chrétien haltien (PDCH de M. Sylvio Claude), M. Jean Emmanuel Bonheur.

- L'histoire est en marche et rien ne peut l'arrêter », a estimé M. Gourque. De son côté, le quotidien gouvernemental haltien le Nouveau Monde a estimé dans un éditorial qu'- il ne peut y cooir ni paix ni corde sans Jean-Claude Duvalier à la tête du pouvoir et que la présidence à vie se révèle encore plus nécessaire à cause des impératifs de l'heure ...

 Washington demande aux Américains d'éviter les villes en proie à des troubles (AFP). - Le département d'Etat a recommandé, mercredi 29 janvier, aux ressortis-sants américains d'éviter trois villes de Hairi qui ont été le théâtre de manifestations antigouvernementales. Le porte-parole du département d'Etat a invité les Américains à ne pas se rendre au Cap-Haltien, aux Gonalves et aux Cayes. Cette recommandation, a-t-il précisé, consultue - seulement une précaution - du fait du caractère violent de certains affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

#### Costa-Rica

 Les évêques solidaires de l'Eglise nicaraguayenne, - La conférence épiscopale du Costa-Rica a exprimé, le mercredi 29 jan-vier, « sa plus profonde solidarité -avec l'Eglise catholique nicara-guayenne • devant le harcèlement constant et systématique » auquel la soumet le gouvernement sandiniste. L'archevêque de San-José, Mgr Ro-man Arrieta, président de la conférence épiscopale du Costa-Rica, a déclaré que ce « harcèlement » dant, M. Gourque a demandé au gouvernement d'- accéder aux revendications du peuple - et de libérer plusieurs détenus politiques, dont un journaliste du Petit samedi soir. M. Gabriel Hérard, arrêté fin décembre par la police politique - dissoute, dimanche, par le président Duvalier - et un membre du Parti

#### M. Jean-Louis Roy directeur du quotidien « le Devoir » nouveau délégué général du Québec à Paris

Québec (AFP). - Le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, a annoucé, mercredi 29 janvier, la nomination de M. Jean-Louis Roy, quarante-cinq aus, au poste de délégué général du Québec

Directeur du quotidien montréalais le Devoir depuis cinq ans, M. Roy occupera à partir de février le poste laissé vacant en octobre dernier par M= Louise Beaudoin, qui avait démissionné pour pouvoir prendre part aux élections législatives provinciales du 2 décembre dernier, sous la bannière du Parti québécois.

Sans appartenir lui-même an Parti québécois, M. Jean-Louis Roy s'était publiquement prononcé, en 1980, en faveur du « oui » au référendum sur la souverainetéassociation du Québec au sein du Canada. Sa nomination à la fin de la même année à la tête du Devoir avait été plutôt bien accueillie par les milieux indépendantistes, qui voyaient en lui un nationaliste. modéré certes, mais soucieux de défendre l'identité culturelle du peuple québécois et la langue frança dans un ensemble canadien où la province aurait disposé d'une cer-

Intervenant à l'issue d'une crise qui avait duré presque trois ans, la désignation de M. Jean-Louis Roy au poste de directeur du très res-pecté quotidien montréalais avait été à l'époque fort remarquée. Il succédait, en effet, à M. Claude

Ryan, lequel avait démissionné pour prendre la direction du Parti libéral du Québec. Les deux hommes s'étaient ensuite retrouvés dans des camps opposés lors du référendum sur la souveraineté-association. Ironie de l'histoire, ils se retrouvent tous les deux, aujourd'hui, au service du même gouvernement, M. Ryan étant depuis décembre der-nier ministre de l'éducation dans le nouveau gouvernement libéral de

Ancien universitaire, M. Jean-Louis Roy est l'auteur de plusieurs cuvrages, dont la Marche du Qué-bec et le Choix d'un pays. Il a été président de la Ligue des droits de l'homme de 1972 à 1974 et appar-tient aujourd'hui au Haut Conseil de la francophonie, dont il est un mem-

**ABONNEMENTS** 

BP 507 09

**75422 PARIS CEDEX 09** 

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE

354 F 672 F 954 F 1 290 F

TOUS PAYS ÉTRANGERS

PAR VOIE NORMALE 687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F

ÉTRANGER (per mesengeries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 399 F 762 F 1889 F 1380 F

IL – SUISSE, TUNISIE 504 F 972 F 1 404 F 1 806 F

Par voie africant : tarif sur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus); not abomés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

#### **Etats-Unis** M. RICHARD LYNG NOMMÉ SECRÉTAIRE A L'AGRICULTURE

Washington (AFP). - Le président Reagan a nommé, mercredi 29 janvier, M. Richard Lyng au poste de secrétaire à l'agriculture en remplacement de M. John Block, démissionnaire. M. Reagan a déclare qu'à l'heure où les agriculteurs américains s'efforcent de surmonter les problèmes qui les affectent, ceux-ci • vont avoir avec Dick Lyng un ami solide ». • Nous avons un problème agricole », a dit le prési-dent, qui a ajouté : « La mise en œu-vre de la nouvelle législation adoptée en décembre de registation audi-tée en décembre dernier permettra à l'agriculture d'être davantage régie selon les principes d'une économie de marché. »

Agé de soixante-sept ans, M. Lyng est un ami de M. Reagan, avec qui il entretient des relations étroites depuis plus de vingt ans. Anétroites depuis plus de vingt ans. Ancien adjoint direct de M. Block, de 1981 jusqu'au début de 1985, il avait été responsable des services agricoles de l'Etat de Californie à la fin des années 60, lorsque M. Reagan était gouverneur de cet Etat. Sa nomination a été bien accueillie par le Farm Bureau, organisation qui représente environ les trois quarts des fermiers américains.

#### INDEMNISATION DES AMÉRICANO-NIPPONS INTERNÉS

DE 1941 A 1945

Washington. — Une cour d'appel américaine a récemment déclaré recevables les demandes

d'indemnisation présentées par les Américains d'origina japonaise amétés sous prétexte da sécurité nationale et internés dans des camps aux Etata-Unis pendant la deuxième guerre mondiale. Par deux volx contre une, les juges ont infirmé la déci-sion d'une juridiction de première instance qui invoquait la pres-cription pour débouter un groupe de plaignants représentant des milliers de victimes et réclement 24 milliards de dollars de dé-24 millards de dollars de dé-dommagements au gouverne-ment. La décision de la cour va permettre à la majorité des cent vingt mille Américains d'origine japonaise victimes des mesures d'internement, ou à leurs béri-tiers, d'entamer les procédures légales en vue de leur indemnisa-tion à les partisans d'une loi sur tion. Les partisans d'une loi sur l'indemnisation des anciens in-ternés vont, par ailleurs, poursuiyre leur action au Congrès. —

# Collection Textes

DIRIGÉE PAR MICHEL NURIDSANY

EN 1985, LA COLLECTION TEXTES A PUBLIÉ:

Alain Coulanae Une raison de plus d'aller en enfer

Claude Louis-Combet Beatabeata

Manz'ie L'œil orphelin

Claude Margat Tous les jours

Jean-Claude Montel

L'enfant au paysage dévasté Claude Ollier

Fables sous rêve L'échec de Nolan

Katy Rémy Convoitises, convoitises

Jean-Marie Turpin

La seconde église

Franck Venaille La tentation de la sainteté

Pierre Vilbreau

Je cherche un livre (couronné par l'Académie Française)

**Catherine Weinzaepflen** 

Am see

Flammarion

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél: (1) 42-47-97-27

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gërant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beure-Mêry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société :

Capital social : 570 000 F Principaux associés de la société : Société civile - Les Rédacteurs du Monde », Société anonyme des lecteurs du Monde,

cent ans à compter du 10 décembre 1944.

MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur. Rédacteur en chef : Daniel Vernet.

Corédacteur en chef : Claude Sales.

Venillez avoir l'obligeance d'écrire tous les nous propres en capitales d'imprisorie.

5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS Tél.: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F

00 Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux

et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Algária, 3 DA; Marce, 4.20 dr.; Tunisia, 400 m.; Alternagna, 1,80 DM; Autriche, 17 sch.; Reigiqua, 30 fr.; Canada, 1,50 S; Côna-d'hoire, 315 F CFA; Danemark, 7,50 kr.; Espagna, 120 pm.; É-IL, 1,25 S; G.-B., 55 p.; Grèca, 120 dr.; Irianda, 85 p.; Italia, 1 700 L.; Livya, 0,380 DL; Luxembourg, 30 f.; Norvège, 9 kr.; Paya-Bas, 2 fl.; Portugal, 110 esc.; Sánágal, 335 F CFA; Suède, 9 kr.; Suèsea, 1,50 fl.; Yougoslavie, 110 nd.

du JEUDI 30 JANVIER au SAMEDI 15 FEVRIER



|                         |                   | MANT              | <b>'EAUX</b>         | · · · · · ·        |        |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| RAGONDIN                | <b>2958</b> F     | 4250°             | Marmotte             | 179HF              | 9750   |
| ASTRAKAN                |                   | 2450°             | RAT d'Amérique       | <i>4</i> 97        | 5850   |
| pleines peaux<br>Mouton |                   |                   | <b>GUANACO</b> patte | s <b>2959</b> 7    | 1850   |
| gris, beige, marron     |                   | 4850 <sup>f</sup> | VISON morceau        | × 9799"            | 7850°  |
| ZORINOS                 |                   | 3850 <sup>F</sup> | CASTOR               | 8750*              | 4850°  |
| CHEVRETTE grise         |                   | 3250°             | • '                  |                    | 18750° |
| MARMOTTE flancs         | - <del>1000</del> |                   | YISON allongé        | <del>21858</del> * | 17250° |
|                         |                   | VES'              | <u>1 E S</u>         |                    |        |
|                         |                   | AA = A <          | 4                    |                    |        |

4650 3250 Vison Pastel petites 9250 5350 milleraies valles 9250 5350 MOUTON RENARD bleugalomé 5759 3850 MURINEL petites tailes 2750 1850 patchwork MARMOTTE flancs 1750 1250 RENARD roux 新 5850 VISON Dark milleraies 9250 5350 F CHEVRETTE marron, grise

BLOUSONS reversibles 2250 1450 BLOUSONS LAPIN tacheté 1850 1350 LAPIN tacheté

2350° 1150° PARKAS LAPIN côtelé PELISSES intérieur LAPIN, coi RAGONDIN 3750 2450 F

PELISSES Intérieur matelassé, col OPOSSUM 2750 1450 PELISSES HOMMES intérieur LAPIN, col OPOSSUM 4959 2850

**SERVICE APRES-VENTE** LES PLUS LARGES FACILITES de PAIEMENT

115,117,119, Rue La Fayette. Paris 10° (Près Gare du Nord) 100. Avenue Paul Doumer. Paris 16<sup>e</sup> (angle rue de la Pompe)

# DIPLOMATIE

#### La présidence néerlandaise du conseil européen veut rendre irréversible la réalisation du « grand marché intérieur »

De notre envoyé spécial

La Haye. — Quarante-cinq réu-nious ministérielles d'ici au 30 juin ; près de cent décisions à faire pren-dre en 1986 par les Douze à la majorité qualifiée pour entamer la dernière phase d'achèvement du Marché commun ; arrêter, avant le 1º mars, les principales décisions pour la prochaine campagne agricole : tel est le programme d'action ambitieux de la présidence néerlandaise du conseil européen, en fonc-tion depuis le 1ª janvier. Une présidence dont la tache, dans l'immédiat, se trouve évidemment compliquée par le rejet du projet de réforme institutionnelle de la CEE par le Parlement danois.

C'est bien pourquoi M. Van den Brock, le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, souhaite procéder, avant même le référendum organisé au Danemark, à la signature de l'« Acte unique » rassemblant les différentes dispositions élaborées par le conseil européen de Luxembourg. Le chef de la diploma-tie néerlandaise ne cache pas sa volonté d'influencer ainsi les Danois qui hésiteraient à se prononcer en faveur de la réforme européenne.

peine connue, l'initiative de

Outre le gouvernement italien, qui don recueillir l'avis de son l'ariement avant de lever la réserve émise à Luxembourg. Athènes et Lisbonne sont plutôt réservées pour cautionner l'opération prévue par la prési-

Devant tant de précautions ou de réticences, La Haye a du mal à cacher son agacement. Le premier ministre, M. Lubbers, déclare - ae pas comprendre la position négative du Folketing », tandis que M. Van Eckelen, secrétaire d'Etat anx affaires étrangères, n'hésite pas à reprocher aux Denois « d'avoir une vision statique de la situation ... C'est que, fort d'une administration d'autant plus efficace qu'elle est rompue depuis longtemps aux affaires européennes, le cabinet néerlandais entend profiter de l'occasion de cette présidence pour engager de manière irréversible la réalisation du « grand marché intérieur » communautaire, dont il fait la clé de la construction européenne.

Traditionnellement fervents défenseurs de la liberté des échanges commerciaux, les Pays-Bas poursuivent aussi des objectifs bien précis. Inaugurer sous leur présidence le nonveau processus de décisions au sein du conseil des ministres des Douze leur donne La Haye a soulevé des difficultés. l'espoir qu'ils pourront prendre l'ini-

tiative dans le secteur des transports contiers et aériens, où ils sont, depuis plusieurs années, en prémière ligne, pour pousser à la déréglementation.

#### Une politique agricole draconienne

Les ministres nécrlandais, y compris M. Braks, chargé du portefeuille de l'agriculture, sont auxi unanimes pour réclamer une politique draconienne dans le secteur des dépenses agricoles. M. Braks va même jusqu'à lancer un appel à ses collègues des finances - afin qu'ils se montrent durs -. Au passage. M. Braks a formulé l'espoir que l'Allemagne fédérale n'aura pas la même attitude que l'année dernière Pour la campagne en cours, Bonn a refusé une baisse des prix des céréales, en contradiction avec l'objectif de rigneur budgétaire. C'est ce qui explique que les Néer-landais soient pressés d'engager rapidement une réforme du Marché commun des céréales et de la viande hovine. Ils souhaitent réduire sensiblement les dépenses d'intervention pour ces deux groupes de produits qui, après le lait, constituent les postes les plus importants du budget agricole européen.

MARCEL SCOTTO.

#### LES DÉBATS DU CONGRÈS JUIF MONDIAL A JÉRUSALEM

#### Pressions ouvertes ou diplomatie secrète pour faciliter l'émigration d'URSS?

De notre envoyé spécial

Jérusalem. – Quelle politique suivre face à la nouvelle direction soviétique? Quelles chances et quels risques la détente qui s'est amorcée entre les Etats-Unis et l'Union soviétique offre-t-elle pour la paix au Proche-Orient, pour l'avenir d'Israël et pour le sort des deux millions et demi de juifs soviéti-ques? Ces questions sont au centre des débats du Congrès juif mondial (CJM) réuni à Jérusalem pour sa huitième assemblée plénière.

M. Edgar Bronfman, qui avait pris les rênes du CJM en 1979, a été reconduit à l'unanimité à la présidence le mardi 28 janvier pour un nouveau mandat de cinq ans par les délégués de soixante-trois pays. Cet accord - M. Bronfman étant au demeurant le seul candidat - ne peut masquer les divergences auxquelles donne lieu la politique du président du CJM vis-à-vis de l'Union soviétique. Le vie-premier ministre et ministre israélien des affaires étrangères, M. Shamir a ouvert le feu mardi matin en mettant en garde l'assemblée contre le recours à la seule diplomatie discrète pour obtenir un changement d'attitude des dirigeants soviétiques, - le silence étant l'ennemi de notre

#### Obtenir et donner

En distinguant la - diplomatie des gouvernements du combat que doivent mener les organisations juives, M. Shamir a fait la leçon à la présidence du CJM, qui pratique une politique de discussions directes et confidentielles avec les autorités soviétiques. Or cette politique n'a donné aucun résultat jusqu'à présent, en dépit des deux voyages que M. Bronfman avait faits à Moscou en septembre et en décembre derniers. M. Singer, secrétaire général du CJM, s'est déclaré à Jérusalem prudemment optimiste = sur les chances de voir reconnaître aux juifs soviétiques des droits culturels, d'une part, et, d'autre part, le droit d'émigrer pour ceux qui le souhai-

La ligne de conduite de MM. Bronfman et Singer est donc sujette à caution aux yeux de plusieurs responsables gouvernemen-taux israéliens ou dirigeants d'orga-nisations juives. Le témoignage de M. Eliahu Essas, récemment autorisé à quitter l'Union soviétique, après quinze années de lutte, sur l'intervention de M. Bronfman, est apparu à physieurs participants à l'assemblée comme une défense naïve de la présidence du CJM. Il faut « améliorer les relations commerciales et humaines entre l'Est et l'Ouest », a dit M. Essas, ajoutant qu'on ne peut prétendre « obtenir quelque chose » des dirigeants sovié-tiques « sans rien donner » en échange.

· L'un des principaux avocats d'une autre politique est M. Léon Dulzin, président de l'Organisation sioniste mondiale (OSM), qui, mardi soir,

lors de la soirée organisée au théâtre de Jérusalem pour le cinquantième anniversaire du CJM, en présence du président de l'Etat d'Israel, M. Herzog, a déclaré que les organisations juives doivent - accentuer leur pression en dépit des manipulations soviétiques - consécutives à la rencontre Reagan-Gorbatchev de Genève en octobre dernier. L'OSM est, à travers l'Agence juive, l'un des deux principaux bailleurs de fonds du CJM, l'autre étant M. Bronfman lui-même, président de la puissante société de distillation et de vente d'alcool américaine Scagram.

#### Des soupçons déplaisants

La double qualité de M. Bronfman, à la fois l'un des partenaires commerciaux américains des Soviétiques - il est l'un des directeurs du Conseil commercial et économique américano-soviétique - et président de la principale organisation juive internationale, lui a attiré des soupcons déplaisants. A ceux qui l'accusent d'a aller à Moscou avec pour souci premier la signature de contrats pour Seagram -, M. Bronf-man a répondu que sa signature d'homme d'affaires ajoute à sa « crédibilité » et à son « poids » auprès des Soviétiques, qui savent que son « souci principal » est de se battre pour les droits des juifs soviétiques ».

MM. Shamir, Dulzin et Bronfman sont d'accord pour considérer que le combat pour les juifs soviétiques repose sur la revendication de leur droit à retrouver leur foyer national qui est Israel et que les Soviétiques sont en droit d'imposer la condition aux émigrants éventuels de n'alter nulle part ailleurs que dans ce pays. Il serait difficile aux autorités de Moscou, dans le cas contraire, de freiner l'émigration d'autres citoyens. Aussi n'est-il plus question à présent d'un transit par la Pologne ou par un autre pays socia-liste mais de vols directs Moscou-

#### LE PRÉSIDENT ARGENTIN **SE RENDRA A MOSCOU** EN 1986

Moscou. - Le président argentin Raul Alfonsin se rendra en visite officielle en URSS dans la seconde moitié de cette année, a indiqué, mercredi 29 janvier à Moscou, le ministre argentin des relations extérieures, M. Dante

Armyé mardi à Moscou, le ministre a été recu par le chef de l'Etat, M. Grornyko, et a eu deux entretiens avec son homologue, M. Edouard Chevardnadze, à qui il a remis un message du prési-dent Alfonsin adressé à M. Gor-

Un nouvel accord commercial a été signé à l'occasion de cette visite, ainsi que des protocoles sur les échanges culturels et les consultations politiques. - (AFP, UPI.)

L'importance prise par le problème des juifs soviétiques a relégué an second rang dans les débats de l'assemblée celui de la paix au Proche-Orient, Les rapports entre Israel et l'Union soviétique sont une des données principales de deux problèmes. M. Broofman a exprimé au sujet de la paix la conviction qu'aucun résultat durable ne pourra être obtemu - aussi longiemps que les Soviétiques resteront en dehors du - processus - et qu'un renouveau des relations - entre Israël et l'Union soviétique - est une perspec-tive vraisemblable -.

Tout autre est le point de vue de M. Shamir, qui a déclaré : - Nous n'avons aucune preuve que l'Union soviétique soit prête à changer de politique vis-à-vis d'Israël -, même si - des signes encourageants - sont apparus ailleurs en Europe de l'Est.

M. Shamir n'en a pas moins vigoureusement critiqué l'Egypte, à laquelle il reproche de ne pas tenir les engagements de son traité de paix avec Israël, d'opposer à ce derniet - un barrage constant de propagande anti-Israélienne et antijuive • dans sa presse, de - soutenir ouvertement l'OLP - et de refuser de renvoyer son ambassadeur à Tel-Aviv.

Au sujet de la Jordanie, M. Shamir a déclaré que le roi Hussein, en raison de ses liens avec la Syrie et avec l'OLP, dispose d'une liberté de mouvement - limitée - pour répondre aux propositions d'Israel. S'agissant de la politique israélienne envers l'Egypte comme envers la Jordanie, M. Shamir a tenu surtout à souligner que l'absence de progrès dans le processus de paix n'est pas due à « des conssits internes » entre le Likoud et le Parti travailliste, mais uniquement à l'attitude de ces pays. Il a reconnu toutefois que les deux partis associés au gouvernement peuvent - avoir des divergences d'ordre tactique »...

PATRICK JARREAU.

#### M. JEAN AUDIBERT VA ĒTRE NOMMÉ AMBASSADEUR A BRUXELLES

M. Jean Andibert, ancien ambassadeur de France à Vienne, va être prochainement nommé ambassadeur à Bruxelles, a-t-on appris mercredi 29 janvier au Quai d'Orsay. Il remplacera à ce poste M. Jacques Thi-

(Né le 28 décembre 1927, licencié en droit, breveté de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, où il a tout d'abord servi, M. Andibert a été intégré au corps des conseillers du Commissariat général au plan en 1962. Il a, depuis cette date. occupé différentes fonctions au ministère de la coopération, avant de devenir, en 1976, président du conseil d'administration de l'Agence de sécurité de la manon de l'Agènce de securité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En 1981, M. Jean-Pierre Cot, nouvré ministre de la coopération, l'a chargé de diriger son cabinet. Après le départ de M. Cot du gouvernement. M. Andibert a été nommé, en mai 1983. ambassadeur à Vienne, poste où il a été remplacé deux aus, plus tard par M. François-Régis Basside.]



a de

# fair

\*\*\*\*

des

Pays

f per-

# Sc

1. Aug

MDIAL A JÉRUSALEM

MARCEL SCOTTO

#### plomatie secrète ion d'URSS?

The results prise per legal an war and the design in the second Tament es celle de la ping Francis Control Les rapport es SAME SERVICE A San Contagnates de Centre Chicago M. Brustimas a come; and the first of the company en automatica de la combine par The state of the s The State of the S All the second of the second - re - re entre lette The first street of the page

The later to the point desire Mit benehmt auf a geblate . Im waren bie bie geene que fic and the contract of the contra The state of the s 및 변화되었다. and the second s The second of the second secon

Tart and a comparing part. and the second second second And the second second Street of Later Libert Telefor. in the Haster C # K Syrie d 7 and the second Libertics

Tout Tipe STEERS I to progra and I all is Service Control to State المراقع من المستخدم المراقع ال المراقع المراق the man in the contract of

PATRICK JARREAU

VA FTE NOVICE AMBASSIEM A BRUXELLES

W. EAN AUDBERT

L.C.

arché intérieur »

control dans le secteur des transporters et sériens, où le son, des promière le promière le proprière de promière le proprière de proprière le proprière de proprière le proprière de propr

être là la première spécificité d'une visite qui, pour le reste, s'inscrit dans le cadre du projet de Jean-Paul II de rencontrer, au moins une fois durant son pontificat, la totalité des communautés catholiques de la planète : le pape sera face à des fidèles qui sont tout sauf des

> Cela se mesure, au premier chef, à leurs œuvres : plus de 4 millions d'élèves, de toutes croyances et origines sociales, dans leurs écoles, collèges, lycées et universités; près de dix mille établissements de soins on d'assistance; une foule de réalisations socio-économiques au ras du sol dans un pays dont près de la moitié des 750 millions d'habitants sont en situation de pauvreté, voire de détresse.

(Suite de la première page.)

Vitalité qui se révèle aussi au nombre des vocations, des pretres (14 000) et des religieuses (60 000), des séminaires (106), des congrégations (217) : bref de quoi satisfaire un pape que hante, dans son environnement européen immédiat, une montée de l'indifférence religieuse.

#### Plusieurs rites

Enfin, toujours selon les mots du cardinal Lourdusamy, Jean-Paul II verra là-bas des fidèles qui « fréquentent l'église », « de grande dévotion », peu touchés par « le consumérisme et le matérialisme de l'Occident ». qui respectent les « valeurs morales - et les - traditions de la famille -, preuves d'un christianisme « très solide », au goût d'un pontife d'origine polonaise.

Le Vatican est très optimiste, et pas sculement par convention, sur le succès de ce prochain voyage. Le « patron » des Eglises orientales au Vatican (qui a d'ailleurs été douze ans secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples) n'exclut certes pas que, ici ou là, quelques groupes de nationalistes hindous puissent se livrer à des manifestations hostiles. Mais il fait surtout le compte des raisons pour lesquelles le pape se sentira chez lui au cours de ce voyage.

#### L'amour du € sacré »

Tout d'abord, explique Mgr Lourdusamy, l'Inde aime tout ce qui est « sacré », et la personne du pape entre évidemment dans cette catégorie. Le gouvernement de ce pays, offi-ciellement laïque, a d'ailleurs fait tous ses efforts pour com-plaire au Saint-Père, l'autorisant par exemple à se rendre dans la zone « hautement sensible » du

Maghalaya, à l'extrême nord-est. Réciproquement, le pape, « homme de prière », ne pourra que se sentir à l'aise dans un pays « incliné à la contemplation, au silence et à tout ce qui conduit à la paix intérieure ». Enlin, le « profond respect pour les religions non chrétiennes » que manifeste Jean-Paul II devrait être, selon le préfet, un . facteur positif . dans un souscontinent qui a été le berceau des grandes religions, tels naturellement l'hindouisme mais aussi le bouddhisme (une rencontre avec le dalar-lama est prévue) on le jaïnisme. ::

De façon complémentaire, l'importance attachée par Jean-Paul II depuis le début de son pontificat au processus d'e incul-turation e c'est-à-dire la nécessaire adaptation du mes-

Le voyage de Jean-Paul II en Inde sage universel de l'Eglise aux malankar que pratiquent 3 mil- dans ce rite syro-malaber récemdifférentes cultures nationales -Vu de Rome, ce pourrait donc trouvera en inde un grand écho. Un aspect original de cette réalité est l'existence, dans le souscontinent, de plusieurs rites, trois exactement, parmi les catholi-

lions de fidèles - le quart du

Pour marquer son respect de cette diversité, Jean-Paul II célébrera le 8 février, à Kottayam, ques unis à Rome : outre le clas- dans l'extrême sud, la première sique latin, le malabar et le messe jamais dite par un pape

ment approuvé par Rome.

C'est il une véritable prise de position car, tant au Kerala qu'au Vatican, ce n'est pas toujours l'esprit d'ouverture qui a prévalu vis-à-vis des Eglises

JEAN-PIERRE CLERC.

#### Quatorze villes en dix jours



Quatorze villes visitées au fil de près de 7 500 kilomètres; onze messes et vingt-trois discours, homélies ou messages; un demi-tour de la Terre en un peu plus de dix journées, de la soirée du vendredi 31 janvier à la nuit du 10 février : tel est, en quelques chiffres, le profil du prochain voyage du pape aux indes.

 Visite pastorale », ce déplacement comporters tout de même un bref temps politique ; une rencontre avec les plus hautes autorités de l'Etat, le prési-dent, vice-président et le premier ministre, M. Rajiv Gandhi, le jour de l'arrivée à Delhi.

(Jean-Paul II en a fait aussi cinquante-trois en Italie) comprendra également : la visite au monument funéraire de Gandhi sur les bords de la rivière Jumna à

(2 février), à Calcutta (3 février) et à Madres (5 février) ; la visite au « mouroir » de Mère Térésa de Calcutta (3 février) ; la brève rencontre avec les chrétiens de l'Assam, à Shillong, une région où aucun chef d'Etat étranger ne s'est jamais rendu (4 février); la rencontre avec les deux katolikoï (supérieurs des Eglises chrétiennes orientales, malabar et mafankar, non unies à Rome) (7 et 8 février) ; la béatification de deux religieux selon le rite syromalabar reconnu par Rome, à Kottayam (8 février) ; du départ (10 février).

#### IMPORTANTS ACHATS DE CÉRÉALES

#### Moscou et Pékin au secours de l'économie thailandaise

De notre correspondant

Bangkok. - La Chine et

l'Union soviétique se portent au secours de la Thailande, en proie à de graves difficultés économiques, en procédant à d'importants achats de céréales. La République populaire de Chine a signé, le 22 janvier, un contrat de 1,137 million de baths (1 franc = 3,52 baths) portant sur l'achat de riz et de maïs. Le geste est clairement politique. Pékin payera son riz à un prix supérieur à celui du marché. Ainsi que l'a souligné le ministre thatlandais des affaires étran-gères, M. Siddhi Savetsila, « c'est bien une preuve supplémentaire de l'étroite amitté qui lie la Thatlande et la Chine... et nos pauvres fermiers en seront les premiers bénéficiaires ».

Les achats chinois interviennent, en effet, alors que les rizi-culteurs sont particulièrement mécontents du bas prix qu'ils obtiennent pour leurs produits. Il y a quelques mois, le gouverne-

PICARD

LES ASSUREURS ONT TRANCHÉ!

3 gammes de serrures PICARD se sont vu décemer

ta πore maximum «3 Etoiles» 220 + + +

par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances

de paddy (riz non décortiqué) à 3 000 baths. Aujourd'hui, les fermiers peuvent s'estimer heureux d'en tirer 2 500 baths. Au début de cette année, plus de deux mille fermiers, contre l'avis des autorités provinciales, étaient venus manifester à Bangkok. Le gouver-nement, depuis, consent des prêts sans intérêts aux acheteurs, mais, jusqu'à présent, sans résultats

Aux 200 000 tonnes de riz achetées par la Chine viennent, depuis quelques jours, s'ajouter les 100 000 tonnes commandées par Moscou à la compagnie privée Thai Hua.

#### Une attitude plus réaliste

L'annonce des achats soviétiques a eu pour effet immédiat de faire monter le prix du riz de seconde catégorie. Que Moscou fasse ensuite don de ce riz au Vietnam ne semble pas troubler Bangkok. Les progrès accomplis dans le domaine agricole par des pays comme l'Inde et l'Indonésie, enus exportateurs de riz, forcent la Thailande, premier exportateur mondial, à chercher de nouveaux débouchés. « 11 est temps d'adopter une attitude plus réaliste en ce qui concerne nos relations commerciales avec Hanol », écrivait récemment le quotidien de langue anglaise The Nation.

En 1984, près de 280 000 tonnes de riz thallandais auraient été vendues indirectement au Vietnam, l'essentiel du profit allant aux courtiers étran-

. .

ment avait fixé le coût de la tonne gers. On fait remarquer, dans la capitale thailandaise, que, cette année, le Vietnam aura besoin d'un supplément de 6 000 tonnes à 1 million de tonnes de riz, et qu'il serait dommage de ne pas profiter de cet important marché potentiel.

La chute du prix du riz affecte

le niveau de vie - déjà modeste des paysans du Nord et du Nord-Est. Elle a également provoqué une crise au sein du plus impor-tant parti de la coalition gouvernementale, le Parti d'action sociale (PAS). Fin décembre, à la suite de la défaite du PAS dans une élection partielle, et invoquant des raisons de santé, M. Kukrit Pramoj, un ancien premier ministre, avait démissionné de son poste de président du parti (le Monde du 30 décembre). Le emier ministre, M. Prem Tinonsalonda, perdait ainsi un allié d'envergure. Depuis son retrait, M. Kukrit n'a pas ménagé ses critiques tant envers le chef du gouvernement que de son ministre des finances, M. Sommai Huntra-

L'essentiel de l'électorat du PAS est d'origine paysanne et vit dans les régions particulièrement touchées par la chute des prix du riz. Déjà en perte de vitesse, le PAS ne pent se permettre de soutenir la politique d'austérité du ministre des finances, souvent présentée comme l'une des causes des difficultés économiques actuelles. Les appels à la démission de M. Sommai ne se comptent plus, mais il bénéficie du ferme soutien du chef du gouver-

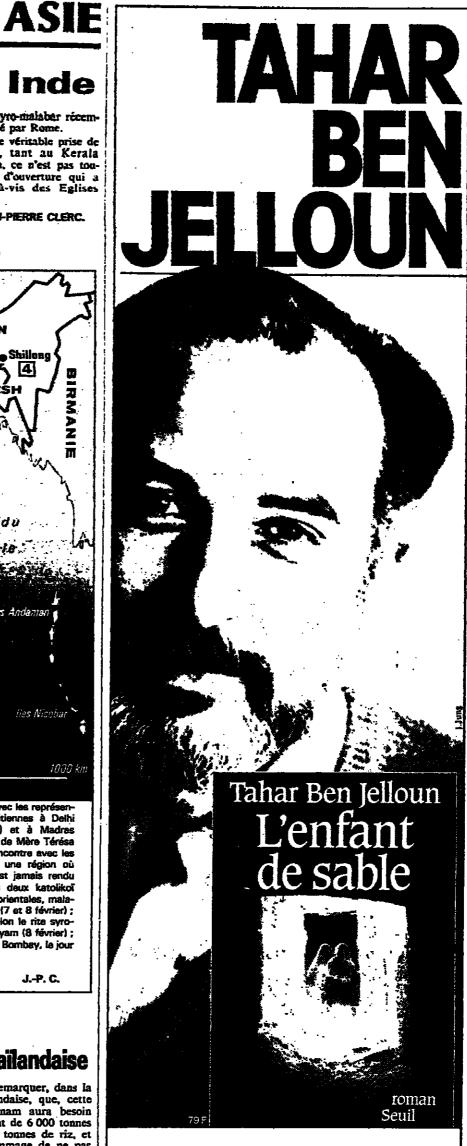

Conte philosophique, roman, incantation, poème de l'amour fou et du désir, critique de la morale traditionnelle, "L'enfant de sable" nous rappelle aussi le commencement de toute littérature, qui est l'ivresse de la parole... Borges aimerait entendre ce conte.

JEAN-MARIE G. LE CLÉZIQ / LE MONDE Un chant, une Odyssée orientale, un cri infiniment moduié, une passerelle entre des songes... MICHÈLE GAZIER / TÉLÉRAMA

L'ivresse de la parole finit par gagner celui qui l'entend. Voilà sans doute une des clefs de l'envoûtement qui se dégage de "L'enfant de sable".

JEAN CONTRUCCI / LE PROVENÇAL

Le plus beau roman de Tahar Ben Jelloun, conte arabe, aussi lumineux, mystérieux, doux, effrayant que mille et une nuits du désert, dit peut-être l'une des mémoires de l'homme. Danièle Brison / DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE Avec "L'enfant de sable" nous retrouvons cette foi dans

le merveilleux que Ben Jelloun ressuscite en nous de livre en livre. JEAN-NOËL PANCRAZI / LA QUINZAINE LITTÉRAIRE

Un roman porte-bonheur.

DOMINIQUE DURAND / LE CANARD ENCHAÎNÉ Ben Jelloun nous a ensorcelés. Antoine spire / LE MATIN Ce livre baroque est un régal.

FRANÇOIS MICHAEL / LE GAI PIED

# **PROCHE-ORIENT**

# Les factions palestiniennes au Liban du Sud

« Nous sommes séparés, mais en cas de troubles nous combattrons ensemble »

Israël

Grave incident

sur la frontière jordanienne

De notre envoyée spéciale

Sarda. - Sur le pont qui enjambe la rivière Awali, à la sortie Nord de Saïda, alignés comme à la parade -«Présentez armes. Repos», com-mande leur chef – ils sont six vieux combattants de la police militaire palestinienne, en treillis vert olive et béret vermillon ou grenat, à rendre les honneurs au combattant Mahamat Amdine, - mort pour la Palestine -. Dérisoire et solennel hommage à la victime du premier raid israélien de l'année au Liban. Les quatre avions frappés à l'étoile de David, venus à l'aube du mercredi 29 janvier tourner au-dessus des camps palestiniens de Mich-Mich et Ala-Héloué, ont läché leurs bombes sur les trois points de contrôle à l'entrée sud d'Aln-Héloué, le plus grand camp du Liban (70 000 habitants environ). Deux des cheks points, l'un tenu le long de la rivière Dar-Eb-Sim par les hommes du Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général d'Ahmed Jibril, et l'autre par les dissidents du Fatah d'Abou Moussa ont été détruits. Le troisième, sous l'autorité du Front de libération de la Palestine de Taleb Yaccoub, protégé par des tranchées, est presque intact. 500 mètres à peine séparent les trois objectifs. De la maison qui abritait les combattants du FPLM-CG il ne reste qu'un bloc de béton écrasé sur le sol. A quelques mètres, trois cadavres de chiens recroquevillés. Des enfants portant des sacs de jute sur le dos fouinent dans les gravats à la recherche de quelques biens. Des combattants, kalachnikov à la bretelle, viennent aux nouvelles. Les cina victimes de ce raid - un mort, quatre blessés - appartiennent toutes aux fedayin d'Abou Moussa. Leur maison à un étage est réduite à une moitié de pièce.

\* Après les attentats de Rome et de Vienne nos amis des pays communistes nous avaient prévenus que les Israéliens voulaient bombarder les camps, dit Jamal, un responsable des dissidents. Et nos hommes ne dormaient plus dans les permanences. Ils avaient l'ordre de se déployer autour des positions que nous défendons constamment ».

Trois heures après le bombardement, le long de la grande rue nouvellement pavée, - avec l'argent d'Arafat », précise l'un de ses représentants du camp d'Aïn-Héloué, l'activité est normale. Toutes les échoppes ont levé leur rideau et les femmes font leurs emplettes. Désœuvrés, car le chômage les frappe plus durement encore que les Libanais, des dizaines de jeunes Palestiniens discutent. Plus nombreux qu'il y a quelques mois, des combattants en armes circulent et une batterie anti-aérienne est postée à l'entrée nord du camp dont toutes les issues sont contrôlées par des fedayin.

#### Des soldats aguerris

Mais la véritable défense d'Ala Héloué, c'est sur la colline Mieh-Mieh qu'il faut la chercher. Si le camp a repris son visage d'antan avec ses 3000 habitants auxquels sont venus s'ajouter 300 familles qui ont fui, depuis juin dernier, les camps de Sabra et de Chatila, le village chrétien, investi en avril après

L'attaque au cours de laquelle

ienne ont été tués mercredi

deux membres d'une patrouille

29 janvier (voir demières éditions

du 30 janvier) dans la vallée du

Jourdain a été le fait d'un soldat

jordanien, ont affirmé des

sources militaires israéliennes.

Ce soldat, tué par des hommes

de la patrouille après qu'il eut

ouvert le feu sur elle, s'était infil-

tré à partir de la Jordanie dans le

secteur situé près de l'implanta-

tion israélienne de Mehoulle, en

Cisiordanie occupée. Selon ces

mêmes sources, il s'agit de Nas-

ser Ibrahim Abdel Aziz, âgé de

vingt ans, originaire de la région

d'Irbid (nord-ouest de la Jorda-

nie). L'incident est un des plus

oraves qui se soit produit debuis

général paisible et où l'armée ior-

le retrait des forces libanaises (milices chrétiennes) de la région, est devenu une zone militaire. Pas une maison qui soit intacte et dans laquelle il reste le moindre objet. C'est un désert de ruines qu'envahissent les herbes folles, sur lequel pourtant règne une fébrile activité, Par petits groupes, les fedayin ont pris position partout, dans des maison des villages de Mich-Mieh et d'Achrafieh, dans lesquels il ne reste plus un seul chrétien.

Dessinées à la peinture rouge ou noire, les doubles croix du Rassenblement chrétien libre, symbole des chrétiens du Sud, disparaissent sous les slogans ou les photos des « martyrs » hâtivement collées sur les murs. Une colline cultivée en terrasse sert de champ d'entraînement. Une dizaine de fedayin tirent à la mitrailleuse sur des cibles incertaines. Discrètement protégés et éparpillés dans le village, des camions citernes, des jeeps, des véhicules tout terrain. Toutes les organisations palestiniennes sont présentes et l'âge des combattants donne à

danienne s'oppose efficacement

s'est approchée de cet homme

qui arrivait les mains en l'air.

venant de franchir la frontière.

Soudain, il s'est saisi d'une

mitraillette qu'il cachait sur lui et

a ouvert le feu sur les militaires

israéliens, qui ont immédiate-

des services de renseignements israéliens a été assassiné jeudi

dans la matinée dans la vieille

ville de Jérusaiem, porte de

Jaffa. Sa voiture a été mitraillée

car les occupants d'un véhicule

passant à sa hauteur. Un des

assaillants a été appréhendé, a

indiqué la radio de l'armée, assu-

rant que l'attentat n'était pes de

nature politique. - (AFP-Reuter.)

D'autre part, un officier

Selon un témoin, la patrouille

à toute infiltration palestinienne.

penser que ce sont des militaires aguerris, rescapés de toutes les batailles. Abou Sada, le visage ridé et tanné par le soleil, serré dans son treillis neuf, commande l'artillerie des dissidents du Fath. « Ancien journaliste », di-il, pour justifier ses nombreuses questions sur l'image des Palestiniens dans le monde, Abou Sada affirme qu'il n'y a pas de problème entre les organisations. « Si l'armée du Liban du Sud ou Israël nous bombarde, dit-il, ils ne se demandent pas si c'est Arafat, Jibril ou Abou Moussa. »

#### ✓ Les armes sont nombreuses >

Quelle est l'organisation la plus puissante ici? Abou Sada sourit :

Nous sommes des fils de Palestiniens, mais les plus forts ce sont ceux qui tiennent les fusils. Deux membres de la Salka (pro-Syriens) approuvent : « Nous restons séparés, dit l'un d'eux, mais en cas de troubles nous combattons tous ensemble. » Sous un grand portrait de Yasser Arafat, le représentant du Fath tient le même langage : « La situation est trop dangereuse lci pour que nos relations ne soient pas bonnes, »

Le bombardement israélien sur Ain-Héloué? « Un test, répond-il. Nous nous attendons à de gros bombardements. Je crois que les Syriens vont aussi mener des attaques ici. Mais nous avons de quoi nous défendre. Les armes sont nombreuses. »

Mercredi après-midi, un cortège de trente-cinq voitures bourrées de combattants en armes a traversé Saïda derrière l'ambulance transportant le corps de Mahamat Amdine, qui sera inhumé à Yarmouk, près de Damas. Sur les trottoirs, des badauds ont regardé, indifférents, le cortège, encadré seulement de deux voitures de la police militaire de l'organisation des Tanzim nassériens (sunnites), principale milice de Saïda. Sur le pont de l'Awali, aucune salve n'a été tirée, contrairement à l'habitude. Aucun responsable libanais ne s'est non plus déplacé pour sainer le

FRANÇOISE CHIPAUX.

#### LES ENTRETIENS MOUBARAK-MITTERRAND

#### Paris envisage avec circonspection une relance par l'Europe du processus de paix

Après un entretien suivi d'un déjeuner de travail, mercredi, avec M. Mitterrand, le président égyptien, M. Hosni Moubarak, devait quitter Paris, ce jeudi 30 janvier en fin de matiaée, pour se rendre en visite officielle à Bonn.

Le président égyptien a plaidé mercredi à l'Elysée pour un rôle plus actif des Européens au Proche-Orient, afin de relancer un . processus de paix » que Le Caire estime dangerensement enlisé. Au cours de ses entretiens avec M. Mit-terrand, M. Moubarak est revenu plus en détail sur la proposition qu'il avait formulée la veille, à Strasbourg, devant l'Assemblée parlementaire des vingt et un pays mem-bres du Conseil de l'Europe. Le rais souhaite voir les Européens constituer un - groupe de contact . chargé de - rapprocher les points de vue » des uns et des autres : c'est-àdire d'Israël et des États-Unis, d'une part, de la partie arabe, notamment des Palestiniens, de l'antre. L'Egypte considère que l'impasse actuelle est source de violences et de tensions, et Le Caire vent mobiliser les Européens pour faciliter la réu-nion d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, à laquelle serait convice l'OLP. « J'aimerais qu'une telle conférence ait lieu la semaine prochaine », a dit en souriant M. Moubarak à sa sortie de

Or s'ils sont aujourd'hui moins réticents au principe d'une conférence internationale, les Etars-Unis et Israël se refusent à toute forme de dialogue avec la centrale palestinienne, tant qu'elle n'acceptera pas les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui valent reconnaissance implicite de l'Etat hébreu. M. Arafat ne s'y résoudra — il en discute ces jours-ci à Anunan avec les dirigeants jordaniens — que s'il obtient une contrepartie : soit, précisément, la participation de l'OLP à la conférene internationale, soit la reconnaissance du droit des Palesti-

niens à l'autodétermination. Cette dernière revendication est rejetée à Washington et à Jérusalem car elle implique, au moins en principe, la possibilité de la création d'un État palestinien indépendant.

« Si l'OLP, a expliqué mercredi M. Monbarak, venait à adhérer à la résolution 242, il faudrait lui donner satisfaction en l'invitant à cette conférence internationale. » Il a estimé que M. Arata n'avait pas di lordanie exhortant l'OLP à accepter cette résolution. Pour le président égyptien, l'OLP est aujourd'hui à la recherche d'une formule lui permettant de sonscrire à ce texte tout en obtenant simultanément la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination.

Il revient aux Européens de tenter de jouer les médiateurs, affirme M. Moubarak, sans d'ailleurs être très explicite: continent sera composé cet éventuel - groupe de contact >, quel sera son rôle exact?

#### Un complément d'information

L'accueil de Paris est encore circonspect. Pour le moment, la
France est disponible vis-à-vis de
ses amis, mais prudent, dans l'expression de cette disponibilité... a
déclaré le porte-parole de l'Elysée,
M. Vauzelle, à l'issue de la conversation entre MM. Moubarak et Mitterrand. Le ministre des relations
extérieures a fait preuve de tont autant de précaution : la proposition
égyptienne « mérite un complément
d'information et une réflexion que
nous entreprenons », a indiqué
M. Dumas.

M. Moubarak s'est, d'autre part, refusé à dire s'il comptait prochainement s'entretenir en tête à tête avec le premier ministre israélien. M. Shimon Pérès, qui a achevé mercredi une visite officielle de trois jours en RFA. « Je rencontrerai M. Pérès un jour, a dit le raïs; cela ne fait aucun doute, mais je ne peux pas vous dire quand. »

#### A TRAVERS LE MONDE

#### MEXIQUE

# Manifestation de masse contre la politique économique du gouvernement

Mexico. — Plusieurs dizzines de milliers de personnes ont manifesté mercredi 29 janvier à Mexico, à l'appel de syndicats et de mouvements de gauche, contre la politique économique d'austérité du gouvernement et en faveur d'un moratoire de la dette extérieure et de la création d'un front des pays débiteurs latino-américains. La manifestation, qui a rassemblé trente-cinq mille personnes selon la police, mais plus de soixante mille, selon les organisateurs, a été la plus importante organisée depuis trois ans contre la politique économique du président Miguel de La Madrid. « La gouvernement doit cesser de se plier aux demandes du FMI (Fonds monétaire international) et décréter le moratoire du paiement de la dette », a déclarational) et décréter le moratoire du paiement de la dette », a déclarations. Il a également demandé au gouvernement de se placer « à la tête d'un front des pays débiteurs d'Amérique latine ». — (AFP.)

#### LAOS

#### Ouverture à l'Ouest

Vientiane. - Le Laos, un des pays les plus pauvres d'Asie, se déclare prêt à entrouvrir ses portes au commerce et à la coopération économique avec l'Occident. Une réforme économique en cours favorisera les échanges commerciaux avec l'étranger, a indiqué M. Khamphet Phengmuong, premier vice-président du comité d'État au plan, au cours d'une récente rencontre avec quelques journalistes à Vientiane. Au même moment, le pays semble sur le point de diversifier ses sources d'aide économique, jusqu'à présent principalement le Vietnam et le bloc soviétique. Il est devenu le seul pays de l'Indochine prosoviétique à pouvoir, en principe, recevoir une aide économique de Washington depuis que le Congrès américain a levé, en décembre, un embargo datant de la victoire communiste. La France, dont les relations diplomatiques avec le Laos ont repris en 1982, met également en place une coopération à caractère technique. La réforme économique, qui remet à l'honneur la notion de profit pour les entreprises d'État, insiste sur l'importance du secteur privé et assouplit la planification nationale, selon M. Khamphet. Les entreprises d'Etat auront le droit de commercer directement avec l'étranger et de réinvestir une partie de leurs bénéfices pour leur modernisation. M. Khamphet a même envisagé la création de sociétés mixtes à capitaux partiellement étrangers. - (AFP.)

#### **PAKISTAN**

#### Grand rassemblement de l'opposition

Lahore. — Plus de soixante-dix mille personnes, rassemblées à l'appel du Mouvement pour la restauration de la démocratie (MRD) groupant onze partis d'opposition, ont écouté, mercredi 29 janvier, à Lahore, des discours exigeant de nouvelles élections, et rejetant les restrictions imposées aux partis politiques. Ce meeting, le plus important depuis que le président Zia UI Haq a mis fin, le 30 décembre, à huit ans et demi de loi martiale, a surtout été l'occasion d'une démonstration de force pour le Parti du peuple pakistanais (PPP) — parti de M<sup>ma</sup> Benazi Bhutto — composante principale du MRD.

#### URSS

ment riposté.

# Deux années de prison supplémentaires pour le psychiatre Anatoli Koriaguine

Amsterdam. — Le psychiatre soviétique Anatoli Koriaguine, quarante-huit ans, déjà condamné à sept ans de camp et cinq ans d'exil en 1981 pour avoir participé aux activités d'un groupe de travail étudient l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques en URSS, a vu sa peine prolongée de deux ans, a annoncé mercredi 29 janvier, à Amsterdam, la Fondation Boukovsky.

Citant des milieux dissidents à Moscou, la Fondation précise que la peine a été prolongée pour « niposte contre les autorités ». Condamné pour « agitation et propagande antisoviétique », Anatoli Koriaguine a passé quatre ans à la prison de Tchistopol, où il a fait plusieurs grèves de la faim pour protester contre les conditions de détention. Très affaïbli, il a été transféré en octobre 1985 à l'hôpital du camp de prisonniers polítiques de Perm.

Anatoli Koriaguine est membre d'honneur de l'Organisation mondiale des psychiatres et d'associations de psychiatres en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. — (AFP.)

#### ITALIE

#### Le PCI n'est pas « stupide »...

Rome. — Le PC italien n'a jamais « commis la stupidité » de rompre avec l'URSS, a expliqué, mercredi 29 janvier, M. Alessandro Natta, secrétaire général du PCI, à son retour de Moscou. M. Natta a confirmé que ses entretiens avec M. Gorbatchev avalent fait apparaître « des convergences et des divergences » (le Monde du 29 janvier) mais que la discussion « très large et libre, sur les grands problèmes du monde, de l'Italie, de l'URSS » avait permis de faire « des progrès remarquables dans la compréhension de nos confidence monattiens.

Il n'y a jamais eu de « déchirure » entre les PC italien et soviétique, a ajouté M. Natte en réponse à une question à propos des relations entre les deux partis après l'imposition de l'état de guerre en Pologne. Cette absence de rupture a été « utile pour notre pays, pour le PCI et même pour le PC soviétique, que certaines de nos critiques ont peut-être fait réfléchir ». — (AFP.)

#### TUNISIE

#### La peine de M. Achour réduite en appel

Tunis. - La cour d'appel de Sfax a, le mercredi 29 janvier, ramané de douze à huit mois de prison la peine prononcée voilà un mois par le tribunal de première instance de la ville à l'encontre de l'ancien dirigeant de la centrale syndicale UGTT, M. Habib Achour. Celui-ci est accusé d'avoir pénétré par effraction dans les locaux d'une coopérative de pêche pour prendre en main sa direction, ce qu'il a toujours nié. D'autre part, elle a réduit de moitié les peines d'emprisonnement de douze et de six mois auxquelles avaient été condamnés dans la même affaire une dizaine d'autres syndicalistes. Cette semaine, l'ensemble des partis et mouvements d'opposition tunisiens a protesté dans un communiqué contre « les entreprises » du pouvoir « visant à remettre en cause les structures syndicales légitimes », dont la comparation devant les tribunaux de M. Achour « sur la base d'accusations fantaisistes ». La Ligue des droits de l'homme a également protesté contre l'action de démentèlement menée contre la direction de la centrale syndicale. - (Corresp.)

#### Yémen du Sud

SELON L'ENVOYÉ SPÉCIAL DU « FINANCIAL TIMES » A ADEN

# Un « coup d'Etat préventif » du président Ali Nasser a été à l'origine des combats

Pour la première fois depuis le coun de force du 13 janvier, un journaliste occidental, Tony Walker du Financial Times, a pu se rendre à Aden, après un voyage en mer de cinquante-deux heures à bord d'un vacht parti de Diibouti. Il confirme que la capitale sud-yéménite, dont certains quartiers ont été complètement démolis, se remet lentement de ses blessures. Le port est de nouveau ouvert à la navigation, certaines des liaisons téléphoniques ont été rétablies et les magasins et les banques fonctionnent normalement. Tony Walker estime cependant qu'il faudra des mois sinon des années pour reconstruire les bâtiments qui ont été endommagés au cours des affrontements.

Le retour à la normale est graduel et les rues d'Aden sont toujours étroitement surveillées par de jeunes miliciens armés. Les voitures circulent mais de multiples barrages entravent la circulation. Tawahi, quartier situé près de l'entrée du port, a été le plus touché par les combats : des batailles en règle y ont opposé des factions qui om ntilisé des tanks, des voitures blindées, des canons et des mitrailleuses lourds. Tawahi a été également pilonné par les vedettes de la marine, et les habitants du quartier parlent avec horreur des combats qui se sont déroulés de rue en rue et de maison

Les autorités n'ont fourni aucun chiffre concernant les victimes, mais celles-ci, affirme Tony Walker, se comptensient par milliers iĝianoj<mark>.</mark> Projek

جِند ۽ را

compteraient par milliers.

Le journaliste britannique estime que la crise a commencé par un « coup préventif » du président Ali Nasser contre ses adversaires au sein du Parti socialiste yéménite.

Convoqués à une réunion du bureau politique, ces derniers ont été tués sur place par les membres de la garde présidentielle, tandis que d'autres adversaires, civils et millitaires, du président déchu étaient arrêtés dans toute la capitale, et certains d'entre eux massacrés.

L'ancien président Ali Nasser ne se trouverait pas, contrairement à ce qui a été dit, dans la province d'Abyane, qui jouxte Aden, mais au Yémen du Nord où il se serait réfugié avec certains de ses lieutenants. Selon le Financial Times, on exclut à Aden l'éventualité qu'il puisse organiser une contre-attaque contre la capitale. La bataille, note le journal britannique, a été en sait remportée par les rebelles du bureau politique le 15 ou le 16 janvier, lorsque les cadres moyens de l'armée, apprenant la manière dont avaient été exécutés Ali Antar et ses partisans, se sont ralliés à l'opposition. Le rapport des forces s'est inversé. L'aviation neutralisée et la marine réduite au silence, le président Ali Nasser avait perdu la partie.





# **AFRIQUE**

#### LE NOUVEAU RÉGIME EN OUGANDA

## La « démocratie » fait ses gammes à Kabalé

Les médies libyens ont affirmé, morcredi 29 janvier, que le colonel Kadhafi avait sidé M. Yoweri Museveni à prendre le pouvoir en Ougands en lui fournissent de l'armement. La télévision de Tripoli a diffusé un film montrant le président libyen recevant le chef de la NRA (Armée

De notre envoyé spécial

férents aux événements qui agitent

le pays. Kabalé, il est vrai, a été « libérée » début sout par l'Armée

nationale de résistance (NRA). Pour cette petite ville de quelques

milliers d'habitants située à proxi-

mité de la frontière rwandaise, la

prise du pouvoir par M. Yoweri

Museveni et les siens est presque déjà de l'histoire ancienne...

appris la nouvelle par des radios

étrangères, et aussitôt « ce fut la

tête », raconte l'un d'eux. Ils ne s'en sont pas plus mai trouvés d'avoir été pendant plusieurs mois

coupés de Kampala : la région est

riche et se suffit à elle-mame. Et

puis, le Rwanda n'est pas loin : il y

avait toujours moyen de troque

per-dessus la frontière du café ou

des haricots contre du sel et du

L'ancien « district commissio-ner » est è son poste, mais, depuis

début novembre, la NRA l'a coiffé

d'un « administrateur provisoire »,

un guérillero en treillis âgé de

s politiques de l'université

vingt-sept ans. Diplômé en

de Makerere, John Kazoora,

méfiant et qualque peu tacitume, a

été placé là, explique-t-il, « pour

apprendre aux gens la bonne ligne », conformément aux direc-

sucre, par exemple.

Les habitants de Kabalé ont

Kabalé. - Club à la main, suivis

nationale de la résistance) et lui deman-dant : « Quelles armes pouvons-nous vous envoyer ? Pouvons-neus vous envoyer des chars ? » M. Museveni a répondu qu'il avait besoin de toutes les armes que la Libye pourrait lui envoyer. Le nouveau chef de l'Etat ougandais s'est, d'autre

part, rendu mercredi à Goma, au Zaïre, près du lac Kivu, pour participer à une réunion des présidents du Zaire, du Kenya et du Rwanda. A cette occasion, M. Museveni a reçu l'« appui » de ses pairs pour « restaurer la paix et la sécurité en Ouganda ». - (AFP, Reuter, UPI.)

tives venues de plus haut et rassemblées dans un « plan en dix points » où l'on parle notamment de démocratie, de sécurité, d'indé-

par leurs caddies, des Ougandais arpentent le terrain de golf fraichement tondu, tandis que d'autres, un peu plus loin, échangent des balles sur un court de tennis, indifpendance, etc. Non, la guerre n'est pas finie. Il y a encore beaucoup d'autres ennemis à éliminer : « On ne se bar pas seulement avec des fusils », souligne le responsable local de la NRA. Et de citer notamment la lutte contre la corruption. ← La population doit se mobiliser et s'organiser en conséquence », insiste-t-il. Ainsi, dans la région de Kabalé, comme ailleurs dans les zones déjà libérées, des e comités de résistance », élus par la base, ont été mis en place à tous les échelons administratifs, du village iusqu'au district. A moins d'être un « criminel », chaque citoyen audessus de seiza ans a ainsi son mot à dire dans la gestion quotidienne des affaires de la communauté à

#### laquelle il appartient. L'aide des exilés

L'objectif de ce quadrillage démocratique est de réussir à r forger un homme nouveau », rien de moins. Certes, affirme M. Kazoora, ∢ nous ne somm pas là pour nous venger », mais il v a tout de même des « criminels » sur le passé desquels il convient de se pericher un peu. A Kabalé, le tri-bunal en a déjà condamné plu-sieurs, dont les peines sont suspendues au jugement d'une haute

cour encore à créer. Que ce soit au sein de la fonction publique ou dans les rangs de l'ancienne armée gouvernemen-tale, il y a de « bons éléments » qui méritent d'être politiquement rééprovisoire. « Notre souci, dit-il, est de corriger ceux qui peuvent l'être et non pas de releter en bloc tous ceux qui ont servi les régimes pré-cédents, » Un travail de « repérage » est donc en cours et, à l'en croire, quelqua six cents personnes attendent dans les casernes de Mbarara et de Masaka que l'on statue sur leur sort.

#### « Pas la moindre banane »

Pour financer son effort de Querre, et notamment entretenir le moral de ses troupes, la NRA a pu compter sur l'aide de ses « amis », parmi lesquels de nombreux exilés ougandais. Ainsi a-t-on vu, par exemple, début novembre, un convoi de seize camions chargés de marchandises diverses franchir la frontière tanzanienne en direction des zones libérées. It est clair aussi que la guérilla a tiré profit de l'exportation clandestine, via le Rwanda, de denrées agricoles comme les haricots et surtout le café. Elle a fait des dettes aussi. « Nous avons signé des reçus, mais nous avons promis de rembourser lorsque nous serions au pouvoir », indique M. Kazoora. Certains attendent avec impatience de

savoir si parole sera tenue. Si à Kabalé la vie suit son cours, à Mbarare, è 260 kilomètres de la capitale, c'est encore l'état de guerre. Mise à sac, la ville a été désertée par ses habitants. Peutêtre trente mille, qui se sont réfu-

ciás dans les villages alentour, en attendant que les troupes gouvernementales et la NRA cessent de s'en disputer le contrôle. Deouis quatre mois et demi, il n'y a plus ici ni esu, ni électricité, ni téléphone. L'arrivée du dermer convoi automobile en provenance de la capitale remonte au 19 septembre.

« Personne ne s'est iamais plaint du comportement des hommes de la NRA, indique un témoin. Ils n'ont même pas volé la moindre banane. » Les autochtones som aujourd'hui soulagés car la victoire appartient à ceux qui pent la plus. la sécurité « On magque de tout, mais on a la vie », disent-ils. M. Museveni et les siens peuvent désormais se vanter, à juste titre, d'avoir administre pendant plusieurs mois un bon tiers du pays dans l'ordre et la tranquillité. e Nous avons quelque chose à montrer maintenant », note M. Kazoora.

Aux abords du pont de Katonga, à une heure de route de Kampaia où, pendant près de cinq mois, les troupes gouvernementales et la NRA se sont fait face, seules deux diles > - véhicules blindés de transport - signalent l'existence de cette ligne de front. est devenu chef de l'Etat ougandais. Cinq ans plus tôt, il avait pris le maquis. Une aventure qui promattait de tourner court : vingtsept hommes et cinq fusils...

JACQUES DE BARRIN.

## **EUROPE**

DANS UNE INTERVIEW A L'HEBDOMADAIRE « DIE ZEIT »

#### M. Honecker souhaite « normaliser » les relations entre les deux Etats allemands

Les interviews de M. Honecker, le tale sont rares. Elles le sont particuentretien que public ce jeudi 30 janvier, sur trois pages, l'hebdomadaire Die Zeit est en lui-même un événement. Le projet, en chantier depuis trois ans, avait été plusieurs fois différé. Il vient de se réaliser selon la méthode classique ; questions écrites adressées par Die Zeit au numéro un est-allemand, réponses écrites, puis entretien autour de ce texte avec deux journalistes de l'hebdoma-

Erich Honecker, écrit le rédacteur en chef de Die Zeit. Theo Sommer, est sans conteste - l'homme le plus puissant de RDA depuis 1971 », quoi que disent les rumeurs récemment colportées, dans la presse britannique notamment, sur un possible renoncement de M. Honecker à certaines de ses fonctions, à l'occasion du prochain congrès du parti (SED) en avril. M. Honecker, à soixante-quatorze ans, est en bonne forme, selon Theo Sommer. Non seulement il l'entretient par le sport, mais il a l'assurance des hommes qui ne se sentent pas menacés : « Il sourit, il rit, il se laisse interrompre. »

Pas de révélations fracassantes dans ce texte, où l'on retrouve évidemment les poncifs du discours officiel est-allemand : toute l'action de la RDA n'est inspirée que par la volonté de paix; elle entend agir « en toute souveraineté », les limites à cette souveraineté n'étant naturellement pas entendues comme venant de Moscou mais de Bonn. Mais Theo Sommer releve une sincère disposition à la coopération. Erich Honecker dit vouloir intensisier les relations économiques entre les deux Allemagnes et a normaliser » leurs relations politiques (« Pourquol ne serali-il pas possible par exemple que les ministres des affaires étrangères des deux Etats se rencontrent en RFA ou en RDA pour discuter des questions de sécurité? Pourquoi ne penvens-ils se rencontrer qu'à New-York, à Madrid ou à Stockholm? »)

M. Honecker admet qu'il y a continuité dans la politique à l'Est de la République sédérale depuis l'arrivée au ponvoir du chancelier Kohl. Pour ce qui est de la circula-

tion des individus entre les deux chef de l'Etat et du parti est- Etats, pas de notable libéralisation allemands, dans la presse occiden- en vue : le chef du parti estallemand se dit favorable à un dévelièrement dans la presse ouest - loppement des voyages de jeunes, ie nac auect d'abaisser l'âge auquel les Allemands de l'Est sont autorisés à émigrer en République fédérale.

> Quant à son projet de voyage en RFA, M. Honecker ne s'avance pas. S'il a une chance d'avoir lieu cette année, estime pour sa part Theo Sommer, ce serait dans la seconde moitié du mois de juin, au moment où s'ouvrira à Essen une exposition d'art d'Allemagne de l'Est. La balle, estime le rédacteur en ches de Die Zeit est, sur ce sujet, dans le camp de Bonn. Ce serait, selon lui, au gouvernement fédéral d'envoyer des signaux » à Moscou et à Varsovie, d'adopter sur l'IDS une attitude qui ne fasse pas obstacle à la visite de M. Honecker et de veiller à ce que certains secteurs de la droite ouestallemande n'altèrent pas le climat entre les deux Etats, comme cela avait été le cas en septembre 1984.

#### Espagne LE PRINCE FELIPE

#### PRËTE SERMENT COMME HÉRITIER DU TRONE

Madrid (Reuter). - Le prince Felipe, qui vient de fêter ses dix-huit ans, est devenu officielle-ment prince hérrier en prêtant

serment prairie namer en pretant serment ce jeudi 30 janvier, de-vent les Cortès, de respecter la Constitution espagnole. Cette cérémonie, qui s'est dé-roulée pour la première fois, sou-ligne la continuité de la monar-chie expagnole, résoblie à la morachie espagnole, rétablie à la mort du général Franco, il y a dix ans. Le roi Juan Carlos a voulu donner à son fils une éducation devant faire de lui un souverain moderne, soucieux du respect de la démocratie.

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos Los Santos de Borbon et de Grèce, prince des Asturies, de Gérone et de Viana, a été élevé à Medrid comme un écolier ordi-naire. Parlant couramment l'anglais et le français, il a étudié les mathématiques au collège de Lakefield, au Canada, en 1984-1985; et il est maintenant cadet à l'Ecole militaire. Comme son père, c'est un sportif qui aime le ski et la voile.

#### APRÈS LA RENCONTRE D'IN-AMÉNAS

#### Tripoli appelle Alger à une « alliance stratégique » contre les Etats-Unis

Au lendemain de la rencontre du colonel Kadhafi et du président Chadli à In-Aménas, la radio de Tripoli a lancé un appel à une alliance stratégique » entre l'Algérie et la Libye pour faire face à « la guerre coloniale » des Etats-Unis contre le monde arabe. De son côté, la presse algérienne affirme la solidarité entre les « deux peuples

Rabat a accueilli avec flegme la rencontre d'In-Aménas; on assure dans les milieux officiels que le chef de la diplomatie libyenne, M. Ali Triki, avait mis le roi Hassan II au courant des thèmes qui y seraient évoques. On souligne d'autre part que le commentaire de l'agence libyenne Jana au sujet du Sahara occidental est très différent de celui de l'agence de presse algérienne APS (le Monde du 30 janvier). Selon Jana, le colonel Kadhafi estime que ce problème doit être résolu « dans le cadre de l'unité du Maghreb ». Selon l'APS, il aurait reconnu « le droit du peuple sahraoui à l'indépendance ».

#### De notre correspondant

Alger. - Le ministre des affaires étrangères algérien, M. Ahmed Taleb Ibrahimi, participe ce jeudi 30 janvier aux travaux de la session extraordinaire du conseil des minis-tres de la Ligue arabe réuni à la demande de la Libye. Il a été reçu, mercredì, avant son départ pour Tunis, par le président Bendjedid Chadli qui lui a remis un message pour le président Bourguiba. Il est vraisemblable que le chef de l'Etat algérien a tenu à mettre rapidement celui-ci au courant de la teneur de ses entretiens avec le colonel Kadhafi (le Monde du 30 janvier). Ce qui tend à confirmer que le différend tuniso-libyen a figuré en bonne place dans les discussions d'In-

La presse algérienne de mercredi a donné une large place à la rencon-tre. Le quotidien de langue arabe Ech Chaab insiste sur la solidarité qui a toujours existé entre les « deux peuples frères -, rappelant le sou-tien apporté par la Libye à la lutte de libération et l'engagement de l'Algérie à ses côtés dans les moments difficiles. L'éditorialiste souligne que cette solidarité est « un facteur essentiel dans l'édification

#### Sénégal

 Sommet des pays sahéliens. — Le septième sommet du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), qui a clos ses travaux, mercredi 29 janvier, à Dakar, a lancé un appel invitant les pays donateurs à appuyer les efforts des Etats membres pour relancer leur agriculture. La présidence de l'organisation sahélienne a été l'organisation saneirenne à été confiée pour deux ans au chef de l'Etat sénégalais, M. Abdou Diouf. Le CILSS, qui comprend le Séné-gal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie, le Mali, le Tchad, le Bur-kins et le Niger, a décidé d'accueil-lir un neuvième membre, la Guinée-Bissau. - (AFP.)

du Grand Maghreb arabe - que « l'Algérie a toujours cherché à réa-liser », notamment par « le traité de fraternité et de concorde - signé avec la Tunisie et la Mauritanie en

El Moudjahid évoque pour sa part la solidarité que « l'Algérie entend manifester à la Libye dans les difficultés que celle-ci connaît actuellement ».

Il a fallu attendre mercredi pour que la situation de la Libye face aux mesures des Etats-Unis soit évoquée par la presse algérienne. Mardi soir, ni la telévision ni l'agence officielle Algérienne Presse Service (APS) n'en avaient parlé, L'accent était mis sur la concordance de vues des deux chess d'Etat à propos des solu-tions à apporter au conflit du Sahara

De son côté, la télévision libyenne a axé son commentaire sur le soutien total que l'Algérie apporte à la Jamahyiria . face aux provocations répétées des Etats-Unis » mais n'a pas abordé du tout la question du Sahara occidental. L'absence de communiqué commun facilite ces divergences dans la présentation d'un même événement à deux opinions publiques.

FRÉDÉRIC FRITSCHER.

#### République sud-africaine

 Cinq morts lors d'une fusillade. - Cinq Noirs ont été tués par balles et deux antres blessés, mercredi 29 janvier, dans la réserve noire d'Umbumbulu, à 35 kilomètres au sud du port de Durban, lorsqu'une cinquantaine d'hommes ont ouvert le fen contre des personnes qui attendaient à un arrêt d'autobus. Selon la police, cette fusillade serait liée à l'hostilité entre tribus zoulou et pondo, sans avoir toutefois de rapport direct avec les deux communautés, qui ont fait cent treize morts dans la région depuis fin décembre dernier. - (AFP.)

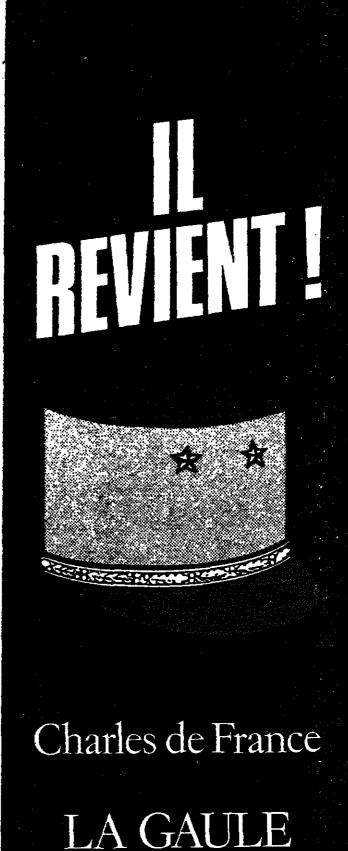

"Que les Français arrêtent de se plaindre! Durant mon règne déjà, Boussac n'était pas content, l'ouvrier non plus et personne entre les deux."

APOSTROPHES LE 31 JANVIER

Editions Olivier Orban

THE PART OF THE PA it Germain Parisé ic Luxe pour Homm O - NINO CERRUTI

S MOUBARAK-MITTERRAND

age avec circonspection

Mercredi, is prizi-ai Mou-teria, ce

ås mali-

faite of.

\* Yizidi Proces

# " Porce

Caire co

MA A:

1 tovers

005 J

A Sirns.

A Dare.

an them.

M COUNT.

PHOC: .

prints is

- CEN-2-

it Cere

Market.

Paulte

I PART

áti er de

DOD:

14.

STACKE ...

المراق بعد

ين معلواً ا

Ch b.L.

**भारता** है।

STORES Y

**维 72** [ 。

沙盘 会会

LINEAL ST. A.

40 TO.C.

10 Je 15

Pater: ்ச் இரை

種様 ギーこ

ath !

P3 355 ::

**\*\*** 

100

5 (A:1986)

W 200

PRESTY.

THE TOTAL

BANK COM

y y Zine. -

49.34.1 F

Senson en 16

2 V:52--

- A-

4 2 4

C Care

**ອ້າກ**ອກ ລັບ ວີບລັ

LE PLIS

l'Europe du processus de pa

Tiers à l'autodéterminain (se l'action et l'étrades régis) de la création et l'étrades régis de la création du le control de la création d

S. OLP 2 exployed based of Medical Annual Medical Annual Medical Medic

Tion Pour le marte per tion per le marte per le

Section of the formule in the section of the formule in the section of the formule in the section of the sectio

Control of the Control of the Park

Service des Dalors

dron des palestant

Samuel and Samuel and

the design of the comment of the com

Un complément d'infoncé

Par is money

pruden dan le disponibili

- Parole de Par

de le contract de le

M.M. Montarat a V

and a service of the service of the

--- 10 F------ 12 Proper

Control of Control

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

to the second comment

Control Professional Control P

in the states

or and an extension

the second of the property

ान । । च वे १ **१ व्यक्त** स

THE PERSON NAMED OF THE PE

**算載し**ついとデスタへのALTMESIA服

eventif » du président Ali Nam

選挙では、「一・」「おりを

ET the ....

Control of the state of the sta

一,一些三篇

garan production was a

forigine des combats

Sur Ges Refer

- Burns : Ca Paris est monte

ent oux Europeens de les

and committee of

Le 31 janvier 1986 s'ouvre à Villepinte le Salon des Arts Ménagers 1986.



# Combien d'entreprises d'électroménager seront sur le marché dans 5 ans ?

Cette année encore, c'est la fête de l'électroménager. Pendant quelques jours, professionnels et clients, dans l'ambiance artificielle d'un salon vont vivre l'illusion d'une prospérité, hélas pas encore retrouvée. Les lendemains de fêtes risquent d'être tristes.

Si je prends la liberté de lancer un cri d'alarme aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer les Cassandre briseurs d'optimisme mais pour appeler une profession que j'aime, à laquelle je crois, à regarder en face les réalités pour choisir l'avenir quand il est encore temps et non pour le subir. Rappelons-nous l'industrie européenne de la photo qui était si brillante il n'y a pas si longtemps; pour n'avoir pas su se regrouper, s'organiser, elle a passé le flambeau à l'industrie japonaise; rappelons-nous l'industrie automobile... et les salons insolents de richesse et d'insouciance de Paris, de Francfort des années 1960, le danger nippon était inexistant... à l'époque. Aujourd'hui, même les grandes marques américaines sont obligées de s'allier avec les groupes japonais, là encore l'avenir n'est pas assuré pour l'automobile européenne.

Regardons l'industrie informatique, les Européens avancent en ordre dispersé et sont déjà marginalisés par les Américains et les Japonais; là encore la concentration n'a pas été prospective, elle arrive tard, presque trop tard.

En électroménager ne pensons pas que nous échapperons miraculeusement à ce qui arrive à d'autres industries... Regardez déjà l'offensive japonaise sur le four à micro-ondes, ce n'est pas assurément qu'un début...

Et pourtant, en électroménager nous avons en Europe l'immense chance d'avoir deux groupes européens dans les cinq premiers du monde et parmi eux, le premier groupe mondial auquel j'ai l'honneur d'appartenir.

Nous avons une longue tradition de savoir-faire industriel et marchand, une solide avance technologique, le plus grand marché du monde, pléthore de marques de talent. Et cependant chaque année des entreprises renommées connaissent de grosses difficultés, voire disparaissent, le futur n'est assuré pour personne. Les Européens avancent en désordre, continuent d'importer massivement des produits de l'Europe de l'Est à des prix de dumping, ce qui crée chômage et désorganisation du marché en profitant du laxisme de nos lois et d'une absence dramatique de politique d'importation dans l'électroménager...

Au lieu de nous faire une guerre commerciale sauvage, amis de l'électroménager, acceptons de nous organiser, devançons les évolutions nécessaires, considérons comme des victoires et non des défaites les inévitables concentrations. C'est dans ce sens que le rapprochement de Zanussi avec notre groupe doit être compris comme une chance pour l'Europe de conserver le leadership avec un esprit de conquête à l'échelle mondiale.

Si les Européens comprennent maintenant que le marché de l'électroménager est mondial, il y a de bonnes raisons d'espérer et les futurs salons des Arts Ménagers seront de vraies fêtes sans nuages.

Bonne chance au Salon 1986.

Yves PEIROTES





# politique

#### LE DÉBAT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SÉNAT

### Quand l'opposition défend les lois Auroux...

Tard dans la muit du mercredi 29 an jeudi 30 janvier, MM. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales, et Michel Delebarre, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, constatent, le pro-mier - la tentalive organisée -, le second « la volonté », « d'obstruc-tion et d'enlisement » des sénateurs communistes. S'attendaient-ils que les élus du PC, faisant fi de toutes les déclarations précédentes, renon-cent à empêcher « l'adoption à l'esbrouffe - du projet de loi sur l'aménagement du temps de tra-vail ? Imaginaient-lls que les mêmes allzient, à la veille d'une nouvelle journée d'action et de protestation de la CGT, baisser les bras et se laisser décourager par les obstacles

dressés les uns après les antres au cours de la journée contre leur tacti-que de retardement? Non, sans doute, Mais MM. Fourcade et Delobarre, après plusieurs beures de débats, venaient de mesurer la détermination du groupe commu-niste et une relative impuissance à la contenir malgré trois initiatives.

La première aura été de proposer une motion d'ordre rejetant à la fin de l'examen des articles du texte les quelque cent vingt amendements du PC tendant à inclure des articles additionnels avant l'article 1 du projet. Ainsi la majorité sénatoriale pourra d'emblée faire adopter sa version de la modification du code du travail pour la négociation collective sur l'aménagement du temps de

La deuxième initiative est venue de M. André Méric, président du groupe socialiste, qui a demandé la clôture de la discussion de cet article 1" A, après que trois des dixneuf orateurs communistes inscrits se furent exprimés.

#### Constitution à l'appui

Pour la troisième, c'est M. Delebarre qui s'est opposé, Constitution à l'appui, à l'examen de vingt-trois sous-amendements déposés en séance par des membres du groupe communiste sur l'un de leurs amendements, et qui n'avaient pas été soumis à la commission. Conformément au règlement du Sénat, ce desnier s'est prononcé sans surprise en faveur de l'irrecevabilité de ces

Sur les vingt-neuf amendements du PC à cette première disposition, vingt-deux dits « tour de France » tendaient à exclure, l'une après l'autre, chacune des régions métro-politaines du champ d'application de la loi. L'adoption de ces amendements aurait vidé de leur sens les dispositions introduites par l'Assemblée nationale dans le projet initial du gouvernement, et destinées à limiter les dérogations portant sur l'aménagement du temps de travail, la répartition des horaires et la récupération des heures perdues.

Même si, dans le déroulement des débats, les socialistes bénéficient de l'appui de la majorité sénatoriale pour ne pas retarder exagérément l'examen du projet, le gouvernement n'en continue pas moins de mettre sur le même pied l'opposition du PC et celle de la droite. Ainsi M. Delebarre a reproché aux communistes d'avoir épargné la droite dans leurs

Le ministre a critiqué la commission sénatoriale pour ne pas avoir entendu M. Dominique Taddei, auteur du rapport sur l'aménagement du temps de travail. Il a, imprudemment, reproché à la droite la non-utilisation de tout son temps de parole pendant la discussion générale, alors que le groupe sociaiste n'avait pas, lui non plus, usé de tout le sien. En revanche, il a mis en relief non seulement les contradictions au soin du RPR entre M. Alain Juppé, qui a critiqué certaines des sitions votées par la majorité sénatoriale en commission, et M. Chérioux, qui les avait vigoureu-sement défendues la veille, mais encore au sein de l'opposition en général, qui se prend à défendre les lois Auroux auxquelle elle s'était vigoureusement opposée en 1982.

ANNE CHAUSSEBOURG.

Après les déclarations

#### de M. Chevènement « PAIX SCOLAIRE OU GUERRE FROIDE ? » DEMANDE M- MISSOFFE (RPR)

M= Hélène Missoffe, député RPR de Paris, présidente de l'Association parlementaire pour la liberté de l'enseignement, a réagi vivement aux déclarations de M. Chevènement, ministre de l'éducation nationale, qui, au « Grand Jury RTL-le Monde » du 26 janvier, avait dit : « Si par malheur la droite revenait au pouvoir, elle rallumerait une guerre néfaste. » Mª Missoffe lui répond ainsi : « Qui a ressuscité la guerre scolaire, sinon la gauche avec le projet de loi Savary? J'affirme qu'à l'heure actuelle l'autelle de loi savary? l'enseignement privé est asphyzié : le calcul du nombre de postes nou-veaux est volontairement erroné ; il y a non-adéquation des crédits limitatifs à ses besoins vitaux, une baisse notable des crédits de forma-tion, et les collectivités publiques sont dans l'impossibilité de faire des interventions financières en sa faveur. -

L'exclusion de l'enseignement privé de l'opération informatique pour tous tend à effectuer une marginalisation des élèves du privé, qui seront les nouveaux panvres de l'éducation . Est-ce la poix scolaire, ou une guerre froide? >

#### LA PRÉPARATION DU COMITÉ CENTRAL DU PCF

#### «Ecoutez la différence»

Avec une discrétion extrême, l'Hamanité du percredi 29 janvier a annoacé la réunion du comité central du PCF pour le 3 février (le Monde du 29 junvier). Le rapport présenté par M= Madeleine Vincent, membre du bureau politique, portera sur « le point de la campagne électorale, la mobilisation de tous les moyens et de toutes les forces du parti».

Les journalistes sont des observateurs avisés, mais ce sont des gens bornés. Pire, ils travestissent les faits. La plupart du temps sur ordre. Tel est le sens du message délivré par M= Gisèle Moreau, mercredi 29 janvier, au cours du point de presse hebdomadaire du PCF. - Je note que depuis hier soir, a déclaré le membre du bureau politique du parti communiste, à l'initiative du journal le Monde, une étrange campagne se développe à la radio et à la télévision, sur le thème « les communistes ont subitement changé de ligne, ils se mettent à attaquer la droite ». Et de s'interroger sur « ce soudain revirement de la presse liée au pouvoir qui, voilà encore dix jours, disait que le seul adversaire de notre parti, c'étais le PS ».

Ainsi, le Monde (1) serait le chef d'orchestre d'une sinistre campagne aux relents anticommunistes. La direction du PCF affirme sans sourciller que son principal adver-saire a tonjours été la droite - - ce n'est pas vraiment une décou-verte - et que la nécessité de lui • barrer la route - à été exposée • depuis le début de la campagne -, rappelée lors de la • conférence nationale d'octobre 1985 et der-

pièrement encore 28 « comité central de décembre » (2). Ainsi, les observateurs, après le passage de M. Georges Marchais à «L'heure de vérité» sur Antenne 2, le 22 janvier, sergient-ils dans l'emburas. Pour ne pas dire «c'est vrai, les communistes sont les adversaires de la droite, mais jusqu'à présent nous avons préféré le cacher », souligne M= Moreau, ces mêmes observateurs présèrent assimper « c'est vrai, les communistes sont les adversaires de la droite mais ils le sont depuis la semaine dernière : ils ont changé de ligne». Elle en conclut que «tout

cela n'est pas très sérieux ». Les faits sont les faits. Ils obligent à constater que la direction du PCF a opéré une inflexion de sa thématique électorale. D'une campagne unilatéralement antisocialiste, où la droite n'était guère évoquée, elle est passée à une accentuation subite de sa critique contre cette même droite. Parmi les premières questions des téléspectateurs à M. Marchais à « L'heure de vérité » n'y avait-il pas celle-ci : « Pourquoi attaquez-vous plus les socialistes que la droite? »

#### Le zig et le zag

Sans remonter trop loin, toutes les ane de l'Humanité d'avant le 22 janvier sont à cet égard éloquentes, «Mitterrand sort son 49-3».

Dans Delebarre, il y a Barre»,

François Mitterrand a triché en
présentant son bilan», «Mitterrand s'acharne . . Fabius, c'est du pipeau », « Je continue le sale boulot - (allusion à M. Mitterrand) et « Wall Street : la cote du PS grimpe ». Pratiquement pas un titre sur la droite, pas même après la pré-sentation de la plate-forme RPR-

· Écontez la différence ·. Le soir même, M. Marchais émaillera son intervention de dénonciations de la droite. Plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Le lendemain, le quotidien communiste titre . Le vote communiste : le vote auti-droite », le surlendemain, c'est « Flexibilité : la droite en rajoute » et, le 28 janvier, il titre - Plus démago que Chirac, tu

De même, la direction du PCF se prévaut de critiques constantes et vigoureuses contre la droite depuis début de la campagne. Certes, cette droite — « notre adversaire résolue » — n'était jamais oubliée dans les interventions des dirigeants communistes, mais elle passait largement derrière le PS, le - gouver-nement socialiste - et au président de la République. L'exemple le plus probant est le discours d'ouverture de M. André Lajoinie lors de la conférence nationale du PCF, les 12 et 13 octobre 1985. On y trouve quelques lignes pour montrer son hostilité à la droite et vingt pages pour démolir les socialistes

Avec un humour matiné de fatalisme, un dirigeant départemental du PCF reconnaît que . les inflexibles font une inflexion . et un membre du comité central renchérit en confiam : - Nous étions dans le zig. nous voilà dans le zag. » A l'issue du comité central du 24 juin dernier, M. Marchais avait déclaré : « Ceux qui attendent de notre parti des zigzags, des » petites phrases » ou des « coups politiciens » seront déçus. » OLIVIER BIFFAUD.

(1) Le Monde du du 29 janvier a uti-

# UDF. Le 22 janvier, tout bascule. Dans un élan prémonitoire, l'Humanité annonce la prestation télévisée du secrétaire général sous le titre (2) Le dernier comité central a eu lieu le 12 novembre 1985.

# Jeudi 30 Janvier Ste Martine Ecouter TEBAT T. POPEREN, 18 h. 18 h 30-19 19 h 20 Dîner 19 h 20 "FACE AU PUBLIC" France inter

#### Propos et débats

#### M. Fabius : espérance raisonnée

Au cours de son entretien mensuel sur TF 1, le mercredi 29 janvier, M. Laurent Fabius a estimé qu'on peut percevoir dans l'opinion publique cune prise de conscience très importante de ce qui est en train de se passer dans l'économie et la société française». Le chef du gouvernement a également affirmé que l'évolution de l'économie internationale autorise à pronostiquer pour la France «une excellente acsée> 1986. Auparavant, à l'occasion d'un déjeuner organisé par l'association de la presse anglo-américaine, M. Fabius avait indiqué : «J'ai cru comprendre que la droite traditionnelle ne souhaite pas l'appoint de l'extrême droite, et ceux que l'on appelle les barristes se proposent de la censurer, voire de ne pas lui accorder leur confiance. Si l'on retire ces deux éléments je ne vois pas où pourrait se trouver la majorité de droite de demain. »

#### M. Chevènement : du gâteau au chocolat

Le ministre de l'éducation nationale, M. Jean-Pierre Chevènement, a critiqué, le mercredi 29 janvier, à Colomiers (Haute-Garonne), le contenu de la plate-forme commune du RPR et de l'UDF : «Le mellleur argument que la droite nous donne, c'est son programme. C'est du gâteau au chocolat, faisons le connaître, c'est notre intérêt. » Evoquant les orientations de ce programme relatives à la politique étrangère de la France, M. Chevènement a notamment déclaré : «Réveille-toi, de Gaulle, ils t'ont largué par-dessus bord! Dans ce document, pas une seule fois il n'y a le mot indépendance. Pour des gaullist c'est quand même un peu fort l'Et pourtant l'indépendance nationale est le mailleur choix pour l'indépendance européenne. »

#### M. Le Pen : censure

Dans un entretien publié par Paris-Match, le président du Front national, M. Jean-Marie Le Pen, indique qu'il votere lui aussi, éventuellement, «la censure d'un gouvernement de cohabitation», «Nous nous attendons, en cas d'échec du parti socialiste, à la démission du président de la République, a-t-il ajouté. Je crois que s'il ne la remettait pas, ce serait le devoir de la représentation nationale de ne pas voter pour le gouvernement qu'il présenterait. A partir du moment où François Mitterrand est entré dans la betaille politique il n'y a pas de

#### M. Stirbois : Chirac préfère les immigrés

Le secrétaire général du Front national, M. Jean-Pierre Stirbois, a estimé, le mercredi 29 janvier, après les propos tenus la veille, dans le Nord, par le président du RPR : «Jacques Chirac préfère les communistes à Le Pen et préfère aussi privilégier les immigrés aux Français. M. Chirac parle du message raciste des gens du Front national qui n'ont pourtant pas de leçon à recevoir du maire de Paris : le Front national aura des élus français musulmans, le RPR n'en sura pas. >

#### M. Chirac : à l'aveuglette

M. Jacques Chirac a estimé, le mercredi 29 janvier à Orléans (Loi-ret) que «le PS, evec l'objectif avoué d'environ 30 %, n'était plus un parti de gouvernement car il n'en a plus l'ambition».

«C'est la première fois en France depuis longtemps qu'une seule « c est la premiere fors en France depuis longramps qu'une seule force politique, l'union du RPR, de l'UDF et du CNIP, peut président du RPR a lancé une mise en garde « à ceux qui soutiennent des candidatures de division, car ils vont finir parobrenir le contraire du but recherché». « Il faut dégager une majorité de gouvernement indiscutable, sinon le président Mitterrand gardera la possibilité de continuer à conduire l'avenir du pays à l'aveuglette. »

#### M. Sarre: rassemblement

M. Georges Sarre, qui anime le club Maintenant et Demain estime que « le rassemblement nécessaire (de la gauche) ne sera pas une nouvelle mouture de l'union de la gauche ». Mais il se fera, a-t-il dit, « autour d'un PS lui-même transformé ». M. Sarre organise un colloque sur ce thème le 9 février prochain. Ce nouveau rassemblement doit, selon lui, « ouvrir deux espaces : l'indépendance pour la France et l'Europe, et la solidarité et la justice contre l'éclatement de

#### M. Lefranc : regrets

M. Pierre Lefranc, président du comité Appel pour la V° Républi-que, a exprimé ses regrets de ne pas pouvoir conduire une liste à Paris. Il a déclaré : « Se réclemer du gaullisme, ce n'est pas combattre pour la droite ne pour la gauche, c'est lutter pour l'union des Français. Les institutions de la V• République ont fait leurs preuves, les contes Les institutions de la vince de la confectifs personnels aboutirait à les déchers. Plutôt que d'abuser l'opinion par des déclarations trompeuses sur la cohebitation alors qu'ils préparent l'affrontement, les dirigeants des partis politiques devraient avoir à cœur de consacrer leurs énergies à la concilietion nationale sans laquelle il n'est pas d'avenir pour la France. >

New York au fond des cieux pour 3.990 F. TRANS WORLD Vols quotidiens de Paris CDG1. Sans oublier que TWA 767 261 September | September | dessert plus de 60 villes à l'intérieur des Etats-Unis. Contactez TWA au 47.20.62.11 ou votre agence de voyages. TWA ouvre la voie vers les USA Tarif Loisirs a/r 14-60 jours. Valable jusqu'au 31 mars.

dans am mins de tetes doptiment

enir quindd MEUR VERS rappeions. mees No. 12 des des aller

arks Amen s industrio...

dens dans a le plus grand sconnaissent en desorure.

re choninge que d'impormeer, devialmons.Cest

our l'Europe THE THEORS

# LE PRÉ AUX CLERCS

Jacques CHIRAC: "Le seul que votre livre eût chagriné eût été le cardinal de Retz qui pensait qu'il est dangereux de déchirer les voiles mystérieux dont s'enveloppe le pouvoir."

Laurent FABIUS: "Merci pour ces chroniques de roy."

Raymond BARRE: "Quel heureux alliage de culture, de jugement politique et d'esprit!"

Michel ROCARD: "Etre étrillé par vous va devenir, j'en suis sûr, un titre de gloire.

Merci de ne m'avoir pas épargné. Merci de m'avoir très souvent fait sourire."

# FAITES COMME EUX COHABITEZ...

...DANS LE SOURIRE, AVEC



# Le Roy François

CHRONIQUES DE LA COUR ET DE LAVILLE



le pré aux dercs

Le Canard Enchaîné: "Pertinent et impertinent." (Yvan AUDOUARD)
VSD: "Une allégresse aussi féroce que joyeuse." (Jean-Pierre ENARD)

Le Monde: "Une chronique divertissante et un pittoresque tableau du monde politique contemporain." (André PASSERON)

Le Point: "Un franc et iconoclaste éclat de rire qui n'épargne personne." (Bruno de CESSOLE)

Le Figaro: "Succulent, même quand le jus est plutôt acide." (Jean PRASTEAU)



BURNIER

FREDERIC BON & MICHEL-ANTOINE BURNTER

Que le meilleur

perde

BON

# PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (II)



Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'énoncé de cet intitulé laisse perplexe. Quelle homogénéité pour cettu région? Politique, sans doute. Déclin de la gauche, montée du Front national, obsession de l'immigration et de l'insécurité: voilà ses contours, tels qu'ils sont habituellement dressés. Encore convient-il de mancer: si le PS est en déroute dans le Var, PS et PC recueillent encore près de 40 % des intentions de vote dans les Bouches-du-Rhône (le Monde du 30 janvier), ce qui les place toujours devant la coalition RPR-UDF. Quant au Front national, il ne devrait pas obtenir de député dans deux départements au moins (les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence), dans trois peut-être, car la partie sera serrée dans le Vanchuse.

Homogénéité économique ? En négatif, peut-être. L'INSEE décrit une région en perte de vitesse ininterrompne depuis 1972. En novembre 1985, le taux de chômage était lei de 12,6 %, contre 10,6 % pour l'ensemble de la France (le Monde du 8 janvier).

Déclin définitif ou creux de la vague, entre la fin d'ane époque et le début d'une autre ? M.: Pierre Bernard-Reymond, tête de liste de l'opposition pour les législatives dans les Hautes-Alpes, juge que Languedoc-Roussilion et Provence-Côte d'Azur peuvent devenir la « Californie de l'Europe ». Mais M. Philippe Sammarco, député socialiste des Bouches-du-Rhône, dit depuis longtemps que, si l'on n'y prend garde, Marseille risque de devenir Liverpool.

"y pressu garoe, rearseule risque de devenir Liverpool.

M. Jacques Médecin, lui, préfère quitter le bateau dès maintenant. Le maire de Nice veut que la région éclate, les Hautes-Alpes,
les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var formant une nouvelle entité régionale. D'un côté le beau linge, avec
Nice comme capitale, de l'autre Marseille, la « forge » à la manvalse réputation.

### Le combat séparatiste de M. Médecin

De notre correspondant régional

Nice. — M. Jacques Médecin veut — sa » région. Le maire de Nice, député RPR de la deuxième circonscription, n'a jamais admis la tutelle marseillaise. Et il a toujours plaidé pour l'érection de la Côte d'Azur en région autonome. Les élections du 16 mars lui ont fourni l'occasion de repartir à la bataille sur le thème de la partition. Il avait annoncé, l'été dernier, qu'il conduirait ane liste « Pour l'indépendance dez Alpes-Maritimes ». Le vote de la loi sur le cumul des mandats l'a, finalement, obligé à passer le flambeau à l'autre député RPR, le maire de Menton, M. Emmanuel Aubert. Mais, tout en dirigeant la liste de l'union de l'opposition aux législatives, il patronne, aussi, très activement, celle des régionales intitulée, de façon moins abrupte — et moins restrictive — « Pour une nouvelle région ». Appuyé par tous les parlementaires d'opposition du département, le maire de Nice a également créé une association portant le même nom et dont il a pris la présidence. Son principal objet : recueillir les signatures de « tous ceux qui souhaitent témoigner de leur volonté de soutent le combat pour une nouvelle région ». En trois mois, près de cent mille signatures auraient été collectées.

Depuis des années, l'opinion de M. Médecin n'a jamais varié. « La région actuelle, répète-t-il au-jourd'hui, est mal conçue, mal gérée, et elle a toujours brimé le département des Alpes-Maritimes. » Avec une belle constance, il continue de dénoncer « le mariage contre nature entre la boutique de mode nicolse et la forge marseillaise ». « Nice et Marseille, ajoute-t-il même, sont deux pôles répulsifs. » Le maire de Nice, qui préside le conseil général des Alpes-Maritimes, oppose aussi les résultats de sa politique ultra-libérale dans le département à la gestion « laxiste et certeire » des socialistes marseillais.

sectabre » des socialistes marseillais.

D'une opposition déclarée — de 1973 à 1976 le conseil général a refusé de désigner ses représentants au conseil régional — à des replis tactiques et des retrouvailles éphémères avec M. Gaston Defferre, maire de Marseille, et M. Michel Pezet, son successeur à la présidence de la région, M. Médecia n'est jamais par-

venu, certes, à changer le cours des choses. Mais il ne désespère pas, demain, d'obtenir gain de cause en se servant du tremplin des premières élections régionales au suffrage uni-

Placée sous l'égide... du président Georges Pompidou, qui avait reconnu, jadis, la « spécificité » des Alpes-Maritimes, sa campagne met essentiellement en avant l'iniquité fiscale dont seraient victimes, au sein de la région, les contribuables du département. Les affiches médecinistes reproduisent, ainsi, un tableau où figurent des chiffres, qui se veulent éloquents, sur la comparaison des impôts versés et des crédits reçus par tête d'habitant entre les Alpes-Maritimes et les Bonches-du-Rhône. Le badaud est souffié quand il lit que le taux de reversion n'est que de 69 % dans un cas et de 150 % dans l'autre. S'il en était besoin, on lui assène la conclusion : «Les Alpes-Maritimes ont soif de jus-

Si ces chiffres livrés au public sont des moins certains, ou si leur présentation est fallacieuse, ils découragent une parade simple des adversaires. « Allez donc démonter devant les électeurs les mécanismes de financement d'une institution qu'au surplus ils méconnaissent complètement », déplore le premier secrétaire de la fédération du PS, M. Patrick Mottard, le second de la liste socialiste régionale derrière le député sortant de la première circonscription, M. Francis Giolitti.

La part de la fiscalité régionale a toujours été supérieure, il est vrai, au poids démographique du département. Mais les barèmes d'imposition feant uniformes, cette situation ne résulte que du rendement, beaucoup plus important sur la Côte d'Azur que pariout ailleurs, de la taxe sur les droits de mutation immobilière. Pour diverses raisons, on ne peut apprébender qu'imparfaitement, par ailleurs, la redistribution des ressources régionales.

« Il y a peut-être des erreurs, admet M™ Martine Daugreilh, l'une des proches de M. Médecin et candidate sur sa liste, aux législatives, mais elles ne changent rien au fond. » Les socialistes ont beau s'indigner, d'autre part, du « thème racoleur » exploité par le maire de Nice, ils doivent se garder, pourtant, d'imprimer à leur campagne un tour « anti-niços ». Mais il leur reste l'ar-

gument de la solidarité întrarégionale, « qui est bien compris, assure M. Patrick Mottard, par

sure M. Patrick Mottard, par l'électorat de gauche.

M. Médecin a donc joué habilement. Politiquement, certes, son combat séparatiste ne se présente pas plus favorablement aujourd'hui qu'hier. Il ne peut que se heurter au souci da pouvoir central — quels que scient les gouvernants — d'éviter des conflits en chaîne. Son opportunité est également discutable au moment où l'opposition a les meilleures chances de devenir majoritaire à Marscille.

Le maire de Nice n'a pas réussi, non plus, à convaincre ses amis de leur intérêt à le rejoindre pour former la nouvelle région des Alpes-du-Sud à laquelle il rêve (1). Seule réponse encourageante : celle du président (UDF) du conseil général des Hautes-Alpes, M. Marcel Lesbros. Mais en flattant le patriotisme niçois, M. Médecin est au moins assuré, électoralement, de réaliser un bon score. Le succès de la pétition « Pour une nouvelle région » paraît, à cet égard, probant. Même si la consultation n'est entourée d'aucune

des garanties susceptibles de lui donner « une valeur de référendum ». En constituant dans la future assemblée régionale un groupe de pression dont le concours sera indispensable à la nouvelle majorité, M. Médecin peut également espérer obtenir des privilèges particuliers. Son objectif avoué : disposer d'une sorte de dotation globale d'équipement que le département utiliserait à sa guise. « Si le suis élu président, a, d'ores et déjà, promis M. Jean-Claude Gaudin, député (UDF) des Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes seront bien traitées, » Le maire de Nice s'est aussitôt saisi de ce gage. En attendant mieux...

GUY PORTE.

(1) Les « sécessiomistes » niçois on imaginé, depuis dix ans, les schémas de redécoupage régional les plus divers. M. Médecin penche, désormais, pour une région constituée par les quatre départements des Alpes-de-Hauto-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et du Var. Dans la logique du maire de Nice, les deux autres départements de l'actuelle région, Bouches-du-Rhône et Vancluse, formaraient une « entité rhodanienne ».

#### Les chaises musicales des Hautes-Alpes

De notre envoyé spécial

Gap. — Juin 1981 : les Hantes-Alpes basculent d'un coup. Elles remplacent deux députés de l'ancienne majorité par deux socialistes. Mars 1986 : M. Pierre Bernard-Reymond, ancien député CDS des Hautes-Alpes, ancien secrétaire d'Etat, parlementaire européen, tentera, à la tête de la liste d'union de l'opposition, d'effacer toute trace de rose dans le département. Sa propre élection est assurée. Celle de son deuxième de liste, M. Patrick Ollier, nouveau président départemental du

RPR, l'est moins.

Face à lui, M. Daniel Chevallier, député sortant, maire de Veynes, tête de liste législative du PS, a deux atouts : une image locale plutôt bonne, encore que, éta du sud du département, il ait à se faire connaître dans le nord ; le combat sans espoir du Front national, qui, sauf coup de théâtre, ne peut espèrer un député et fait ainsi, objectivement, le jeu de

M. Chevallier, en chassant sur les terres de l'opposition.

Le roman-feuilleton électoral. qu'ont connu presque tous les départements, tournait ici autour de la dé-signation du numéro deux de la liste d'opposition. M. Bernard-Reymond s'était engagé à prendre M. Georges Chabas, président départemental du RPR. Malheureusement pour M. Chabas, le RPR préfère chuter M. Patrick Ollier, adjoint au maire de Rueil-Malmaison (Hautsde-Seine). C'est, probablement, dans l'esprit du RPR, le premier pas de M. Ollier sur la voie d'une tenta-tive de conquête, en 1989, de la mairie de Briançon, aujourd'hui détenue par M. Robert de Caumont, second sortant socialiste, qui a une image moins bonne que celle de M. Che-vallier, et qui mènera la liste des ré-gionales. M. Chabas se défend, menace de constituer une liste dissidente, donne sa démission. M. Bernard-Reymond a finalement cédé aux instances du RPR et M. Ollier remplacé M. Chabas à la tête du RPR hant-alpin, et sur la

liste législative.

Les quatre sièges des régionales sont l'objet d'une rude bataille. L'opposition peuse en remporter deux, voire trois si une liste de socio-professionnels ne vient pas hrouiller le jeu. Le sénateur Emile Didier, vieux routier des Hautes-Alpes, passe pour avoir ses chances à la tête d'une liste du MRG, face à M. de Caumont, qui, lui, est persuadé du contraire. Le PCF, qui n'a plus d'élu dans ce département depuis 1958, et le FN espètent chacun avoir un siège, chacun jurant que l'autre est hors course. Bref, quelqu'un a forcément les yeux plus gros que le ventre, mais il semble acquis qu'un siège au moins reviendra à la gauche non communiste.

Cette partie de chaises musicales se déroule sur fond de débat à propos de l'avenir du département. Jugé « sinistré » par le PC, le département devrait bientôt, selon M. Chevallier, récoher les premiers fruits de l'action des socialistes depuis 1981. Tandis que le barriste Pierre Bernard-Reymond voit le salut dans « le tertiaire supérieur et le tourisme », PS et PC se retrouvent pour refuser un département voné à une monoactivité touristique.

Illustration concrète du débat autour du libéralisme économique : chaque Haut-Alpin reçoit du conseil général huit à dix fois plus de subventions que chaque habitant des Alpes-Maritimes, M. Chevallier ne manque pas de demander si une telle solidarité subsisterait avec l'arrivée à la région d'une majorité de droite

# QUE LE MEILLEUR PERDE

Les hommes politiques au pouvoir prennent des initiatives folles, idiotes, incompréhensibles... Eh bien voila un livre qui, pour la première fois, nous explique pourquoi.

BERNARD PIVOT

Enfin un livre politique qui a le mérite de nous faire rire.

CHRISTINE OCKRENT

Vous avez lu le bouquin de Bon et Burnier, c'est d'un rigolo!

Moi, c'est pas compliqué je l'ai lu dans le métro et je me suis tellement bidonnée que j'ai raté ma station. CLAUDE SARRAUTE

Irrésistible. Bon et Burnier sont à la politique ce que l'aspirine est au mal de crâne. On guérit aux éclats.

PHILIPPE GILDAS

Balland

DANS LES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

#### A hue et à dia !

De notre envoyé spécial

che, divisions à droite, la vie po-litique n'est pas très conviviale dans les Alpes-de-Haute-Provence. Côté opposition, on va à la bataille en tirant à hue et à dia. M. Jean Cabanne, maire de Manosque, qui mène la liste législative de du RPR » et la « tentative d'OPA » du mouvement chira-quien sur le département. Au RPR, comme d'ailleurs au PS, on juge que M. Cabanne n'a pas su s'adapter à son terrain. Lequal des deux remporters le siège qui devrait revenir à l'op-position ? Le RPR bénéficie structurée. De l'avis général, sa liste est bonne. Menée par M. Pierre Delmer, maire de For-calquier, un « homme neuf », elle peut en tirer les avantages comme les inconvénients, inversement, M. Cabanne est bien connu dans le département. C'est, là encore, à double tran-

Le second siège devreit être emporté par M. André Bellon, député sortant et tête de liste législative du PS, après une barraille françois

Massot, lui aussi sortant et membre du courant A (mitter-

Au terme d'un feuilleton aux multiples épisodes, M. Massot conduira la liste régionale. Mais ce « lot de consolation » ne suffit pas à effacer son amertume !! dit dès aujourd'hui : « J'ai l'intention d'être candidat le pro-

La nécessité, malgré tout, de mener ensemble la campagne devrait interrompre — provisoirement — le déalogue de sourds que mènent MM. Bellon et Massot. Dans un département de vieille tradition républicaine, aujourd'hui en pleine mutation, où la confrontation entre les notables locaux et les nouveaux socialistes du parti d'Epinay na s'est pes toujours bien passée, les partisans de M. Bellon reprochent à M. Massot, ancien MRG, d'avoir gardé de son rôle la conception traditionnelle d'un potable dont la famille est lim-

s'est pes toujours bien passée, les partisans de M. Befon reprochent à M. Massot, ancien MRG, d'avoir gardé de son rôle la conception traditionnelle d'un notable dont la famille est implantée lei depuis longtemps. M. Massot, à son tour, juge qua M. Bellon (qui est dans la département depuis 1981) ne peut être considéré comme l'homme des « nouvelles couches sociales » du département, ce que les amis de ce polytechnicien marseillais affirment.

Le PC peut encore mettre tout le monde d'accord et remporter un siège, grâce à l'excellente cote personnelle de sa tâte de liste législative, M. Pierre Girardot, un vétéran, avec cinq mandats de député. C'est néanmoins une hypothèse peu rete-

Le Front national, enfin, affirme qu'il peut faire 15 % des voix, alors que l'ensemble des autres forces politiques du département lui accordent plutôt 8 à 9 % des suffrages, essentiallement grâce au point « chaud » que représente Manusque. Il semble en tout cas exclu que le FN obtienne un siège de député dans les Alpes-dé-Haute-

Aux régionales, l'UDF et le RPR pourraient avoir chacun un siège, ainsi que le PS, le quatrième siège pouvant échoir soit au PS, qui serait ainsi à égalité avec l'opposition, soit au PC, soit au Front national. Seul le FN croit vraiment à cette darnière hypothèse. La PC et le PS devraient se livrar une sévère bagarre, car les socialistes doivent faire deux fois plus que les communistes s'ils veulent obtenir un second siège, tandis que le PC compte fermament sur son siège de conseiller régional.

JEAN-LOUIS ANDRÉANS.

dre PASSERON)

al de Retz qui

pe le pouvoir."

rie et d'esprit!" de gloire.

J.-L. A.

Le bon usage du «microcosme»

#### LE DÉBAT AU SEIN DE L'OPPOSITION

#### M. Barre: l'union, ce «totalitarisme microcosmique»

depuis longtemps, le don d'amuser M. Raymond Barre. Ainsi, un «comité d'accueil» brandissant des panneaux a l'effigie de M. Paul-Louis Tenzillon, tête de liste officielle de l'UDF dans les Yvelines, a fait une haie d'honneur à l'ancien premier ministre, lorsqu'il est arrivé à Voisins-le-Bretonneux pour soutenir la liste « dissidente » de M= Christine Boutin (le Monde du 30 janvier). Cet accueil n'a pas empêché M. Raymond Barre de sourire: - Je vois que nous mettons un peu d'animation ... . , a-t-il fait obser-

Quel dommage que M. Barre

se refuse à faire de la politique!

S'il acceptait de se livrer aux

joies des querelles politiciennes,

quel talent de débatteur, quel art

consommé de la petite phrase

assassine l'ancien premier minis-

tre pourrait-il mettre au service

du soutien de ses partisans!

Mais voilà, le député du Rhône a

choisi de gravir - souveraine-

ment - le difficile chemin qui

permet d'être un homme politi-

que en affirmant ne pas faire de

politique. Il doit en avoir. parfois.

Le plaisir manifeste qu'il s'est

octroyé, le mercredi 29 janvier

en aliant soutenir dans les Yve-

lines la seule liste dissidente de

l'UDF qui peut se prévaloir de

l'étiquette « barriste », en témoi-

one. Tant dis pour ceux qui espé-

raient encore que son appui

serait discret. Il n'en sera rien,

décidé qu'est M. Barre à faire de

ce département le terrain de son

règlement de comptes avec «le

Cette campagne législative.

dont il déplore qu'elle soit

« mome », eût été bien mieux ani-

mée si l'ancien premier ministre

avait décidé de soutenir partout

des listes clairement anticohabi-

quelques regrets.

microcosme ».

Aux quelque deux cents locaux en rébellion contre l'« establishment » du département, qui étaient venus l'entendre. M. Barre a expliqué : - Vous avez choisi la voie de la difficulté. » Soulignant leur « courage », il a particulièrement salué M. Robert Delorozoy, qui mènera la liste régionale et qui fut - déjà victime du jeu politique lors de la préparation de la liste pour les européennes », et M. Patrice Vieljeux, le célèbre armateur, qui, maire de Bougival, préside le comité de soutien. Pour que son appui soit effectif. l'ancien premier ministre a annoncé qu'il reviendra dans les

totalité, se réclame de cette poli-

Le choix fut autre. Même s'il

se déclare indifférent aux accusa-

tions de division. M. Barre se

devait de rappeler qu'il souhaite

une victoire massive de l'opposi-

tion. Mais il en espère d'autres

conséquences que MM. Valéry

Giscard d'Estaing et Jacques

Chirac. Au point qu'il a. sans

nuance cette fois, fait compren-

dre que pour lui, l'union loin

d'être un dogme, peut être un

conditions, comment il pourrait

répondre à la proposition faite le

même soir par l'ancien président

de la République d'une grande

manifestation symbolisant

arrêté en chemin? Même s'à

affirme que son soutien aux

« dissidents » des Yvelines ne

s'explique que par sa fidélité à

ses amis, comment faire com-

prendre que ce qui est bon à Ver-

sailles, ne l'est pas partout en

France ? La politique politi-

cienne, quoi qu'en dise M. Barre.

rattrape au galop ceux qui pré-

tendent s'en détourner. Critiques.

attaquer les partis, c'est aussi un

moven de se concilier l'opinion et

de constituer un réseau de

Mais pourquoi alors s'est-il

l'union, à Clermont-Ferrand.

Yvelines quand Me Boutin - l'invitera ». Cette bonne humeur n'a pas quitté M. Barre tout au long de son séjour dans les Yvelines, tant il paraissait heureux de donner un joli coup de pied dans la fourmilière

Ce rôle, qui lui plaît tant, ne l'a pas empêché d'aller saluer en sa mairie M. André Damien, le maire CDS de Versailles. Mais si celui-ci a volontiers reçu l'ancien premier ministre, comme il recevra, dans les mêmes circonstances, M. Chirac, il a refusé qu'il soit accompagné des responsables des listes qu'il soutient.

Mis en verve, M. Barre a fait profiter le millier de participants à un dîner-débat à Viroslay de son humour qui sait être féroce quand il s'attaque au « microcosme » et dénonce les habitudes de la classe politique. Heureux de ce - crime de lèse-majesté à l'égard du microM. Giscard d'Estaing donne son « tiercé gagnant » : l'union, la Constitution, l'économie libérale

Invité jeudi soit 29 janvier de l'Heure de vérité sur Amenne 2, M. Valery Giscard d'Estaing a donné son « tiercé gagnant » pour 1986 : « l'union de l'opposition, le respect de la Constitution et l'économie libérale ».

L'ancien président de la République a jugé que « l'image de l'union de l'opposition est insuffisante » ce qui explique en partie, selon lui, la remontée des socialistes dans les sondages - mais il a bon espoir que « dans les grandes épreuves, les grandes actions », cette opposition et ses chefs retrouveront le sens de la « solidarité ». « Entre les gaullistes et les libéraux, a-t-il souligné, il y a quelque chose de très fort : ce sont eux qui ont fait la V Répubilque ».

Pour mieux marquer cette union, M. Giscard d'Estaing juge toutefois nécessaire l'organisation d'une rencontre qui réunirait, autour de lui, à

M. Giscard d'Estaing a écarté le risque d'une majorité fictive en 1986. Il s'est déclaré convaince que tous les députés UDF et RPR vote-ront la confiance à un gouvernement issu des rangs de l'opposition devenue majoritaire... même les dépunés barristes. Seul M. Barre, comme il l'a dit, refuserait cette confiance, mais « il a une personnalité pro-pre ». a remarqué M. Giscard d'Estaing et « peua avoir des raisons personnelles » de chosir une telle attitude. Je crois, a poursuivi le député du Puy-de-Dôme, qu'il a l'idée qu'il est impossible d'agir si on ne rétablit pas la totalité des élé-

M. Giscard d'Estaing pense, Ini. qu'il faut attendre 1988 pour que la majorité parlementaire et la majorité présidentielle se confond « Si on cherchait, 2-1-il précisé, à mettre tout de suite d'accord les deux majorités, on entrerait dans une cascade d'élections dont je ne sais comment on sortirait. C'est comme la rivière des tribunes : quand yous sautez trois obstacles vous n'étes pas sûr de sauter le qua-

ments qui permettent de gouver-

En dépit de cette divergence d'analyse, M. Giscard d'Estaing continue de penser que M. Berre reste si ce n'est « le meilleur économiste de France», du moins « un très bon économiste ». Et s'il avait un jour à choisir entre M. Misterrand et M. Barre, candidats à la présidence de la République, il choi-sirait, bien sûr, « le candidat libé-

Dans la perspective de l'après-mars 1986, M. Giscard d'Estaing a renouvelé sa mise en garde : - Si l'opposition ne disposait que d'une majorité fictive, la France sera ingouvernable. Elle ne résoudra aucun de ses problèmes et cela fera son malheur. - Il a aussi engagé les électeurs qui tiennent au rétablissement du scrutin majoritaire - - le système à la proportionnelle est détestable », a-t-il affirmé – à voter massivement pour le RPR et l'UDF. qui seront les « seuls » dans la future assemblée à voter ce réta-

Dernier cheval du « tiercé gagnant - de M. Giscard d'Estaing:

Clermont-Ferrand, - à égale discosme - que constituent la liste de ET NOUS NE COMMES OU'EN JANNIER !

M. Chirac, M. Barre et M. Leca-

nuet ainsi que les jeunes dirigeants

de l'opposition, comme lors de la Convenion libérale organisée par

ses soins à Paris au mois de juin de

Deuxième nécessité pour réussir

l'alternance de 1986 : - le respect de

la Constitution -. Au lendemain du

16 mars, a rappelé l'ancien chef de

l'Etat, le président de la République

nommera » le premier ministre

- dans des limites très précises car

dix jours plus tard celui-ci devra se

présenter devant l'Assemblée natio-

nale. Si le président de la Républi-

que se trompe [dans son choix], son

gouvernement ne pourra pas démar-

rer (...) ». «Il faut respecter la

règle, a-t-il ajonté. La France à une

constitution. Chacun devra la res-

pecter. Celui qui ne la respectera

l'année dernière.

M= Boutin et le soutien qu'il lui | tance de la Corrèze et de Lyon . apporte, il a expliqué les raisons de son engagement : • J'accomplis un devoir d'amitié », puisque l'appui que lui apporte M= Boutin «lui avait valu le courroux du microcosme - et que dès le mois de juillet dernier, il avait prévenu « qui de droit » qu'il considérerait « ce cas

comme un cas de guerre ».

Il fut donc surpris de ne pas voir M™ Boutin dans la liste officielle de l'UDF. Remarquant que -s'il y a des barristes par nature, il y a aussi aujourd'hui beaucoup de barristes par utilité », M. Barre s'est ganssé des - pseudo-barristes de remplace-

THIERRY BRÉHIER.

tationnistes, tant il met de passion à soutenir celle qui, dans sa **OFFICIERS MINISTÉRIELS VENTES PAR** 

Rubrique O.S.P. 64, rue La Boétie - 563-12-66

ADJUDICATION

kındi 10 février 1986 à 14 heures LOGEMENT zz-de-ch., compren. entrée, l pièce principale, cuis., w.-c. et cave 71 bis, rue Damrémont à

PARIS-18<sup>e</sup> Mise à prix: 40000 F
S'ad. à Mª ACHOUCH, sv. à PARIS-16-,
70, rue La Fontaine, tél. 42-24-77-47.
Au greffe du Tribunal de PARIS.
Sur les heux pour visiter.

VILLE DE PARIS - Adj. Chambre des notaires de PARIS, place du Châtelet le MARDI 18 FÉVRIER 1986 à 14 h 30 4 LOGEMENTS 22 à 31 m<sup>2</sup> - 2 CAVES 18, RUE DES BERNARDINS - 75005 PARIS

LIERES - Mise à prix : 106090 à 148090 F - 1000 F (cares)
M\* BELLARGENT, not. 14, rue des Pyramides, PARIS-1\*, 42-60-31-12.
VIS. sur place les 3, 5, 11 et 17 FÉVRIER 1986, de 9 h 30 à 12 heures

Vente sur saisje immobilière au Palais de Justice de PARIS le jeufi 13 février 1986 à 14 heures - En un seni lot 4 PARTIES DE LOCAL D'HABITATION et LOCAL D'HABITATION réunis par suite de travaux en

APPARTEMENT en DUPLEX compr. entrée, cuis. passerelle, séjour, salle de bains, 2 chambres au 1" éta
Dans an interseable à PARIS-17e
20, rue Davy à PARIS-17e
MISE A PRIX: 250000 F
S'adr. pour tous rens, à la SCP SCHMIDT DAVID, avocat à PARIS-17e, 76, aven

de Wagram, 161. 47-66-16-69 du lundi au vendredi entre 10 heures et 12 heures. Sur les lieux pour visiter en têl. au 47-66-16-69 de 10 h à 12 h du lundi au jendi.

Vente après liquidation de biens au Palais de Justice de PARIS Le jeudi 13 février 1984 à 14 heures - En un seui lot ENSEMBLE IMMOBILIER à car. INDUSTRIEL compresent divers bâtiments à caractère industriel, de construction ancies certains vétustes 31, 35, 37, rue Paul-Richez et 87, 89, 91, rue Maurice-Lachatre à

LA COURNEUVE (93)

MISE A PRIX: 300000 F

BAIL COMMERCIAL en ce qui concerne les locaux situés 31 et 33, rue Paul-Richez.

Le reste est LIBRE DE LOCATION ET D'OCCUPATION. pour tous renseignements à Mª J. LYONNET DU MOUTIER, avocat à PARIS-1", 182, rue de Rivoli, tél. 42-60-20-49.

Mª GARNIER, syndic à PARIS-5", 63, boulevard Saint-Germain. An greffe des criées du T.G.I. de PARIS où le cahier des charges est déposé

> Vente après liquidation de biens au Palais de Justice de PARIS Le jeudi 13 février 1986 à 14 beures - En deux lots à ANDEVILLE (Oise)

I. - ENSEMBLE IMMOBILIER CARACTÈRE INDUSTRIEL sis Headit - ANDEVILLE - et «LE MOULIN»

Divers bitiments industriels en très mauvais état. MISE A PRIX : 500 900 F II. - UN TERRAIN lieudit « ANDEVILLE »

Rue Georges-Petit - Mise à prix : 5000 F tous renseignements à M\* LYONNET DU MOUTIER, avocat à PARIS-i°, 182, rue de Rivois, tél. 42-60-48-09.
M\* MEILLE, syndic à PARIS-6\*, 41, rue du Four. An greffe du Tribunal de gde instance de PARIS où la cahier des charges est dépos

**4 Je n'ai jamais pactisé**

avec M. Mitterrand >

Devant - la chanson qui le traite de diviseur ». l'ancien premier ministre « reste d'une sérénité absolue et d'une totale indifférence», cas « en dépit des efforts du microcosme et de tout ce qui gravite et frétille autour du microcosme, les Français ne me considèrent pas comme un diviseur ». Il a fait remarquer : - Moi, je n'ai jamais pactisé avec M. Mitterrand (...). Je n'ai jamais cherché à fixer les règles d'une coexistence pacifique, pour ne pas dire d'une cohabitation fructueuse, pour ne pas parler d'une connivence intéressée. . Il a même parié de « cette forme de totalitarisme microcosmique, c'est-à-dire, l'union où tout le monde doit marcher du même pas », ajoutant : Tranquille comme Baptiste, je poursuls mon chemin, et c'est ce qui m'a amené dans les Yvelines. .

Voulant aller au-delà de ces que-

relles - sous-hexagonales -, il a

donné comme conseil à ses amis d'« ignorer le microcosme et d'aller directement devant les Français pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Vous en serez récompensé au centuple, à la grande stupéfaction du microcosme, à sa grande déception -. Pour donner « un sens » à cette morne campagne -, il a expliqué que ce qui est en jeu, c'est le « maintien de la V. République », la cohabitation ne pouvant que ramener - le régime des partis -, et donc le « IV République » puisqu'elle priverait « le président de la République du pouvoir exécutif, qui passerait entre les mains d'un premier ministre otage des partis ». Au passage, il a condamné le projet de transformation du septennat en quinquennat, qui, - dans notre système politique, signifierait la confusion des pouvoirs entre le président de la République et le premier ministre soumis aux partis ».

Au premier rang des participants au diner-débat, M™ Marie-France Garand, M. Pierre Bas, député RPR de Paris, M. Michel Pinton, ancien secrétaire général de l'UDF, et M. Lionel Stoleru n'étaient pas avares d'applaudissements.

Th. B.

Flipper

50 % des téléspectateurs sondés par la SOFRES avaient une « bonne opinion » de M. Giscard d'Estaing at 36 % une « mauvaise opinion ». Après l'émission, les pourcentages ont varié d'un point : 51 % et 37 %. Pas vraiment la grand décollage, mais, tout de même, l'ancien président de la République, en panne dans les baromètres de popularité, a pu souhaiter qu'un tel score « ne bouge pas ». De toute façon, a-t-il dit, il n'était pas venu pour « jouer au flipper » et ∢ secouer la machine > à coup de « réponses démagogiques ». Il voulait simplement « faire avan-

Sur la Constitution. Sur le programme de la droite, dont il s'est déclaré « solidaire ». Sur le bilan de la gauche et plus précisément de M. Mitterrand, dont il a, cette fois, davantage attaqué les attitudes en rappelant notamment les promesses du candidat qui se disait, le 8 mai 1981, ∉en mesure de recruter un million de jeunes dans l'année qui vient », ou qui, en 1969, se refusait à voter l'institution du SMIC.

Ces incompatibilités soulignées entre la politique voulue par la droite et celle préconisée par M. Mitterrand expliquent peut-être que, su terme de la plaidoirie de M. Giscard d'Estaing en faveur de la cohabitation, les sondés de la SOFRES, obéissant à une certaine logique, se soient montrés plus hostiles à la cohabitation qu'ils ne l'étaient en début d'émission...

L'ancien président de la République a toutefois essayé de faire « tilt » ou peut-être de « ciaquer » une partie supplémentaire au flipper en annonçant qu'il propossit à ses vaillants partenaires de l'apposition de venir en pèlerinage au cœur de l'Auvergne, à Clermont-Ferrand, témoigner de la ferveur qui les guide vers

Avant « L'heure de vérité », l'union. Une sorte de convention libérale bis. à la mode auvergaste, dont on peut toutefois se demander si elle pourrait être plus durablement convaincante que la première, qui avait été organisée au mois de juin demier à Paris. Reste aussi à savoir si MM. Chirac et Barre sauront trouver une plage libre dans leur emploi du temps, à n'en pas douter fort chargé, pour répondre au vœu du député du Puy-de-Dôme.

> Homme de l'union, M. Giscard d'Estaing a voulu l'être et tient à le rester, opposant aux quelques objections qui lui ont été faites des convictions, des espoirs, dont la force semble pourtant moindre au fur et à mesure cue la campagne prend vie et que se divisent les chefs de guerre.

> Cette volonté d'union l'a conduit à parler fort aimablement de celui qu'il baptisa « meilleur économiste de France ». Ce qui ne l'empêche pas de douter de la puissance de persuasion de M. Barre dans le débat sur la cohabitation : « Tous les députés UDF et RPR voteront la confiance au futur gouvernement », a assuré M. Giscard d'Estaing.

Une formule : « S'il n'y a pas de maiorité demain, la França est ingouvernable, et cela fera son malhaur. » L'annonce d'un coup politique : la rencontre auvergnate au sommet. Une conviction réaffirmée : la cohabitation doit avoir lieu. M. Giscard d'Estaing a aussi tenté, mercredi soir, ce tiercé gagnant.

Il n'a pas pour autant séduit. Pas plus iors de cette émission que dans les sondages, depuis qu'il a quitté l'Elysée. Il n'a pas non plus perturbé la campagne électorale. L'ancien président de la République est apparu comme en retrait : il n'y a rien qui soit perdu pour lui, mais rien qui aille vraiment non plus.

CHRISTINE FAUVET-MYCIA.

pas prendra des risques ». Et de mentionner notamment le titre 5 de la Constitution qui définit les rapports du gouvernement et du Parleplus on s'éloignera du sociolisme, mieux cela marchera. »

Le difficulté ne lui semble pas grande: · l'économie française, a-t-il dit, est contrôlée, rigidifiée. bureaucratisée. - Il suffit, 2-t-il expliqué, - de desserrer le frein à mala », comme pour une voiture, «elle n'en démarera que mieux». Le député du Puy-de-Dôme ne veut pas faire de - promesses - - il a rappellé au passage celles du candidat Mitterrand – mais il a assuré que l' « on peut modifier assez vite en France le nombre des gens au travall - ; qu'il faudra - libérer les prix tout de suite - et que - les consé-quences seront très limitées parce e nous sommes dans une période que nous sommes uuns une per de de baisse des prix mondiaux », qu'il faudra aussi « supprimer l'impôt sur les grandes fortunes » cas « quand on travaille neuf mois sur douze pour le fisc on ne travaille plus. -

#### Auamenter les richesses de tous

M. Giscard d'Estaing a estimé qu'il faut - envisager une politique générale de la rémunération en France et qu'il faudra, dans les derniers mois de 1986, « remettre les comptes en ordre - et, en 1987, « si on peut faire des économies, en consocrer use partle à la réduction du déficit et l'autre à la réduction des charges, surtout de celles qui pénalisent l'emploi » M. Giscard d'Estaing a également assuré que le projet de l'opposition est « d'aug-menter les richesses de toutes les catégories sociales. •

Après avoir rappelé que le SMIC avait été voté en 1969, quand il était ministre des finances, par les représentants de l'actuelle opposition. mais ni par M. Mitterrand ni par M. Rocard, il a tenu à souligner ou'il avait été éin en 1974 sur - un cri de cœur », ( « Vous n'avez pas le monopole du corur - avait lancé M. Giscard d'Estaing à M. Mitterrand) et qu'il ne - laisserait pas ncer cette mauvaise com

die des riches contre les passvres ». Préconisant la « liberté de création - dans l'audiovisuel en - respectant les règles communes ». l'ancien chef de l'Etat a jugé qu'il faudrait appliquer « le droit commun » à toutes les chaînes nouvellement créées. Il a rappelé qu'il était favorable à la suppression de la Haute autorité qui devrait être remplacée par « une commission nationale de la communication composée de magistrats désignés par leur

Enfin, interrogé sur la demande de levée de l'immunité parlemen-taire dont bénéficie M. Robert Hersant comme député européen. M. Giscard d'Estaing a estimé que le gouvernement était « dans sa logique» – « ayant fait une mau-vaise loi il devait la faire appliquer - mais que «toute cette affaire était viciée à la base » dans la mesure où l'- on a fait de la loi sur la presse une loi contre une per-

M. Jospin et la notion de govvernement minoritaire. – M. Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, s'est prononcé mercredi 29 ianvier. devant le bureau exécutif du PS. puis, jeudi 30, sur Europe 1, contre la notion de gouvernement socialiste minoritaire. - Je n'aime pas beaucoup cette expression, a-t-il dit. Dans une démocratie, on gouverne si on a une majorité. (...) Si nous ne sommes pas en mesure de rassem-bler une majorité – parce qu'il n'y a pas que le PS sur la carte politique, à gauche et au centre (...), eh bien d'autres gouverneront.

A propos de «L'heure de vérité» de M. Giscard d'Estaing sur A 2, M. Jospin a affirmé : « Le tiercé de Giscard, ce serait le désordre. »

OU TROUVER UN LIVRE ÉPUISÉ? Téléphonez d'abord ou venez à la

LIBRAIRIE

LE TOUR DU MONDE 9, rue de la Pompe, 75116 PARIS

45-20-87-12 Si le titre que vous cherchez figure dans notre stock (100 000 livres dans tous les domaines) : vous l'aurez en 24 heures.

S'il n'y figure pas : nous difusons gratutement votre demande suprès d'un réseau de correspondants ; vous receivez une proposition écrité et chilitée dès que nous trouvons un livre.

AUCUME OBLIGATION D'ACHAT

# **POLITIQUE**

#### SITUATIONS 86

#### GUADELOUPE: l'UPLG appelle à l'abstention

De notre correspondant

Pointe à Pitre. - L'Union popu-laire pour la fibération de la Guade-loupe (UPLG, principale organisa-tion indépendamiste) a appelé ses militants et les électeurs de l'archipel guadeloupéen à boycotter les Elections législatives et régionales du lé mars en s'abstenant de participer le mars en s'abstenant de participer au scratin. Le chef du mouvement, M. Claude Makouke, a estimé, en effet, que cos élections seront - colomales -. Il a accusé - la gauche française - d'avoir « adopté la même attitude colonialiste que la même attitude colonialiste que la droite française avant elle. Pour l'UPLG, une éventuelle participation au scrutin ne pourrait se concevoir que « dans le cadre d'un processus conduisant à l'indépendance nationale», ce qui impliquerait que soient remplies, affirma-t-elle, cinq conditions: « La reconnaissance par le gouvernement français du droit légitime et inaliénable du peuple guadeloupéen à l'indépendance et à la pleine souveraineté (...); la mise guadeloupéen a i maepenuance et a la pleine souveraineté (...); la mise en œuvre d'un processus de transi-tion institutionnelle vers l'indépen-dance (...); la libération de tous les prisonniers politiques guadelouprisonners pottujues guacion-péens et l'arrêt de toute poursuite pour délit politique à l'encontre des patriotes guadeloupéens (...); la traduction devant les tribunaux et

l'inculpation de sous les élus auteurs de malversations et escro-queries ces dernières années (...) une révision sérieuse des listes éle

En revauche, deux autres organi-sations trotzkistes et indépendan-tistes, Combat ouvrier et le Groupe revolution socialiste (GRS), ont exprimé l'intention de participer aux élections régionales.

Le Parti communiste gnadelou-péen (PCG) a confirmé, de son côté, que sa liste pour les élections législatives sera conduite par le député apparenté communiste sor-tant de la communité pordepute apparente communiste sor-tant de la première circonscription, M. Ernest Moutoussamy, tandis que sa liste pour les régionales sera enumenée par le maire de Basse-Terre, M. Jérôme Clery,

Le PCG sera toutefois concurrence aux régionales par une liste composée par l'un de ses anciens militants. M. Laurent Farrugia, professeur de philosophie, qui a réuni autour de lui un groupe d'intellectuels de gauche partisans, pour la plupart, de l'indépendance de la finadeloune. Ancien correilles Guadeloupe. Ancien conseiller municipal, actuellement responsable de l'office municipal de la culture de Basse-Terre, M. Farrugia entend insister sur la nécessité de « lier développement et culture ».

ALAIN GILLES.

#### INDRE-ET-LOIRE: trêve au PS

La dispute qui opposait, chez les socialistes d'Indre-et-Loire, deux des trois députés soriants, M. Jean Pro-veux et M=e Christiane Mora, pour la conduite de la liste du PS aux législatives est momentanément mise en sourdine (le Monde du 24 janvier). A la suite d'une nouvelle intervention de M. Marcel Debarge, envoyé spécial de l'état-major national du parti, un arrange-ment a été trouvé. M. Proveux et ses partisans, qui revendiquaient la tête de la liste, forts de l'appui d'une large majorité des membres de la fédération départementale, et qui menaçaient de se retirer de cette liste, ont accepté, finalement, la décision de la direction nationale du parti. M<sup>me</sup> Mora conduira la liste aux législatives et M. Proveux sera en seconde position. Le troisième député socialiste sortant, M. Jean-Michel Testu, dirigera la liste aux régionales. Il ne s'agit, toutefois, que d'une trêve. Il a été décidé qu'après les élections une mission d'information sera envoyée dans le département par M. Debarge afin d'essayer

de clarifier les causes de ce conflit au sein du courant A (mitterrandiste) et d'y remédier en procédant éventuellement à un rééquilibrage des instances dirigenntes de la fédération. En attendant, la campagne socialiste sera dirigée par une équipe au sein de laquelle toutes les tendances locales seront représentées.

· Les intentions de vote à Paris. - Selon un sondage BVA-Paris-Match, les intentions de vote des Parisiens se répartiraient ainsi ; RPR, 35 % soit 8 élus ; UDF, 9 % et 2 élus; Front national, 8 % et 1 élu; M. Lefranc, 1 % (ce dernier a retiré sa candidatrue depuis). Pour la gauche, le sondage donne les résultats suivants; PS, 29 % et 7 élus; PC, 6 % et 1 élu; PC, 6 % et 1 élus; PC, 7 % et 7 élus; PC, 6 % et 1 élus; PC, 7 % et 7 7 % e 5 % et 1 élu : Extrême gauche 2 % : La liste écologiste conduite par M. Dumont aurait 6 % et 1 élu. Enquête réalisée à Paris du 17 au 22 ianvier selon la méthode des quotas auprès de 1044 électeurs

#### DE LA MAGISTRATURE A LA POLITIQUE

#### La nouvelle carrière du président Giresse

La politique? Hum... André Giresse, l'ancien président de la cour d'assisses de Paris, hésite. Bien sûr, il aurait volontiera porté les couleurs du Front national svec le dossard numéro un, à Bordesux, pour les législatives Cala ne s'est pes fait. On lui a priité la volonté d'être le numéro daux dans la Seine-Saint-Denis. C'était une rumeur, fausse. Alors, il s'amuse, pas trop pressé de battre les extracles Tout de même, il n'a pas vrai-

ment résisté. Dans le journel de Jean-Marie Le Pen, National habdo (semaine du 23 au 29 janvier), il présente ses vœux. Lepe-niste, le président Giresse ? Il écarte la question, mals écrit de sa plus belle plume : «Nous devons participer à la victoire de l'opposition de conviction, celle qui n'entand pas se compromet-tre dans des combinaisons politiennes et perpétuer le régime de la bande des quatre. »

En quittant la magistrature le 1" janvier 1986, à sobsante-trois ans, en dénonçant en novembre 1985 un couerteron d'avocats qui font la lois - les cayocats de is pègre», — André Giresse savait bien qu'il se préparait une retraite active. Le voici donc courtisé, solficité. A Michel Polac qui l'invite pour un droit de réponse, il refuse poliment, fiairent le « guet-spens ».

#### Bonne valeur ∢ nationale >

Aux éditeurs qui lui demande un manuscrit, il ne dit pas non. C'est qu'il en a des choses à raconter : sa longue carrière de nagistrat par exemple, de Mopti (Mali) à Paris, où il aut à juger l'affaire de Broglie qu'il qualifia, en son temps, de «Watergate

Le président Giresse est à ce point devenu une bonne valeur « nationale » qu'il intéresse furieusement l'association légi-time défense. Tentant, non ? Quitter la présidence de la cour d'assises pour la présidence des « honnêtes gens ». André Giresse y a beaucoup réfléchi.

Aujourd'hui, il coope court : « Je suit au moine sur le réserve. »

· Ce «répressif» est un homme courtois, un séducteur masqué. Il décoche des sourires charmeurs en réclament la peine de mort. Il saconte tranquillement qu'il s'est séparé des acclalistes, en 1979, notemment sur catte question et sur celle du droit de vote aux immigrés. Il faissit pourtant pertie, explique-t-il de cette trentaine de fidèles qui restèrent aux côtés de François Mitterrand dans les années 60. Il participa activement à la commis les institutions, Il y croyait.

Vollà André Giresse tout craché i Hier, socialiste par rejet e de l'affairisme et du mensonge a gauliste; aujourd'hui. héraut d'une opposition « de conviction » per phobie d'un socialisme qui « mène au gouf-

#### Nautrage

« Na croyez pes que je sais sanguinaire», din-il. Mais il lui semble qu'il assiste au naufrage du système judiciaire et que le phénomène s'accélère depuis deux mois... Il évoque pêle-mêle la prise d'otages de Nantes, les faiteurs affublés de postiches qui prennent leur temps pour piller les coffree-forts des banques comme s'its faissient leur mar-ché, le commissaire Mertz, patron de la brigade de répression du banditisme (BRB) à Paris la un croisé de la lutte contre le banditisme > ), qui se retrouve contesté par ses hommes. Pas de doute : il y a bien, selon lui, quelque chose de pourri en

gorge de football. Président de la cour d'assises, il prenait déjà bien soin de clore les débats de bonne heure, pour pouvoir ass ter aux grands matches. Il a le temps, désormais, de remotir pleinement sa charge de président délégué de la commission générale d'appel de la Ligue nationale. Fatigué de la justice des hommes, il lui reste celle du ballon rond.

LAURENT GREESAMER.

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

réuni mercredi 29 janvier à l'Elysée. An terme de ses travaux, le communiqué suivant a été publié :

#### RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES

Sur proposition du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publi-que et des simplifications administratives, le conseil des ministres a adopté deux projets de décret relatifs aux rémunérations des fonction-

Conformément aux indications données lors de la réunion du 21 janvier avec les organisations syndicales, le gouvernement a décidé une attribution uniforme de deux points d'indice, avec rappel à compter du

le janvier 1985. Cette mesure concernera l'ensem-ble des agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers. Elle s'appliquera également aux retraités et aux anciens combattants.

#### • L'ABAISSEMENT DE L'AGE DU DROIT A LA RETRAITE

Madame le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porto-parole du gouvernement, a présenté su conseil des ministres une communication sur le bilan de ment de l'âge de la retraite.

1) Conquête sociale majeure répondant à une aspiration très ancienne, le droit à la retraite à 60 ans est devenu une réalité en avril 1983. Depuis cette date, tout salarié justifiant de 37 années et salarié justifiant de 37 amoes et demie d'assurance, tous régimes confondus, peut béaéficier des 60 ans de la retraite à taux plein. Une pension minimale a été instaurée et les partenaires sociaux ont égaloment abaissé l'âge du droit au désait à la section deux les régimes départ à la retraite dans les régimes entaires.

Cette réforme fondame ouvert un droit nouveau à 60 ans pour les assurés, mais n'a pas créé d'obligation. Les intéressés peuvent poursuivre leur activité professionnelle au delà de cet âge. Par ailleurs, la reprise d'une activité est toujours

réserve, pour les titulaires d'une pen-sion élevée, d'un effort particulier de

Le processus d'abaissement de l'âge du droit à la retraite a été étendu par étapes : - aux artisans et commerçants:

des droits équivalents à ceux du régime général leur ont été accordés à compter du 1º juillet 1984;

aux exploitants agricoles: la loi du 6 janvier 1986 a fixé les modalités de l'abaissement progressif de l'âge de leur retraite;

aux professions libérales : conformément à leurs souhaits, la possibilité d'anticiper leur départ en retraite à 60 ans leur a été reconnue dans des conditions spécifiques.

2) A la fin de 1985, 425 000 retraités supplémentaires avaient pu prendre leur retraite grâce à cette réforme. L'instauration d'une pension mini-

male et la condition de trente-sent années et demie d'activité bénéficient en priorité aux assurés qui sont entrés le pius tôt dans la vie active.

Le départ en retraite, librement choisi, a permis d'embaucher des salariés supplémentaires et de contribuer à lutter contre le chô-

3) La vie sociale ne s'arrête pas avec la vie professionnelle. Retraités et préretraités doivent pouvoir apporter à notre pays le concours de leur expérience, de leur savoir et de lenr disponibilité.

Dans cet esprit, les pouvoirs publics ont pris des dispositions pour lever les obstacles qui freinent les activités bénévoles des préretraités. Ils encouragent les initiatives concrètes engagées par leurs asso-ciations, notamment dans les domaines du conseil pour la création d'entreprises, de la coopération avec le tiers-monde et de l'encadrement professionnel des jeunes en diffi-

#### LA MENSUALISATION DES PENSIONS DE RETRAITE

Le secrétaire d'Etat chargé des retraités et des personnes âgées a présenté au conseil des ministres une communication sur la mise en œuvre

dans le régime général.

Jusqu'ici versées à la fin de chaque trimestre, les pensions de vieilesse du régime général seront calculées et versées chaque mois à compter du 1e décembre 1986. Il en ira de même des pensions d'invalidité qui seront versées mensuellement à compter du 1º octobre 1986.

Les décrets permettant cette réforme, qui est d'ores et déjà expérimentée dans la région Bourgogne depuis le 1<sup>st</sup> décembre 1985 et dans région Languedoc-Roussillon depuis le 14 janvier 1986, sont publiés anjourd hui au Journal offi-

Ces dispositions nouvelles, très attendues par les pensionnés, amé-lioreront sensiblement leur vie quotidienne. Elles constituent un progrès social significatif, notamment pour les personnes âgées disposant de res-

Chaque retraité sera informé prochainement des conditions précises dans lesquelles se déroulers la mensualisation du versement de sa pen-

#### L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION **DES LOCATAIRES**

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a pré-senté au conseil des ministres une communication sur l'amélioration de la situation des locataires.

L'action menée depuis 1981 en favour de ces 8 millions de familles a produit trois résultats :

#### I - Des rapports plus équilibrés entre propriétaires et locataires.

- La loi du 22 juin 1982 a défini une règle de jeu claire entre locataires et propriétaires, en ce qui concerne notamment les conditions de reprise de son logement par le propriétaire ou encore les modalités de renouvellement d'un bail à son expiration. Une pratique de concilia-tion a été établie entre bailleurs et locataires, évitant dans la plupart des cas le recours aux tribunaux.

- L'évolution des loyers a été maîtrisée, dans l'intérêt de tous, ce qui met fin à l'alternance antérieure entre périodes de blocage et d'augmentation brutale. Les hausses de

Le conseil des ministres s'est possible pour un retraité, sous de la mensualisation des pensions loyers scront de l'ordre de 2,6 % en 1986. Une vaste campagne pour modération des charges a été par ailleurs engagée.

#### II - L'amélioration du patrimoine locatif.

- La construction de logements sociaux dans le centre des villes a été sortement accrue. La construction locative privée a elle aussi été encouragée.

- 160 000 logements HLM sont désormais améliorés chaque année, contre 50 000 auparavant. Ainsi a été stoppée la dégradation des grands ensembles à la périphérie des

#### III -- Le renforcement de l'effort de solidarité.

- Les aides personnelles au logo-ment ont fortement augmenté. De nouvelles mesures viennent d'être décidées, en particulier l'extension de l'allocation-logement aux chômeurs en fin de droits.

- Des dispositifs d'aide aux familles qui ne peuvent payer leur loyer ont été mis en place. Quatre-vingt-deux fonds existent à ce jour au niveau départemental.

- Un programme d'action pour le logement des jeunes a été engagé.

#### M. CHIRAC ET LES «ÉPOUX TURENGE»

M. Jacques Chirac, an cours d'un meeting à Tours (Indre-et-Loire) mercredi 29 janvier, a demandé que le gouvernement - dise où en sont les négociations pour la libération des deux officiers français, qui ne sont ni des criminels ni des terroristes, détenus dans des prisons étrangères .. Affirmant que la Nouvelle-Zélande - apporte son soutien à des organisations étrangères parfois terroristes ... M. Chirac a reconnu : « C'est vrai, nous avons eu des torts et nous avons pris une initiative condamna-ble. Nous devons excuses et réparations à la Nouvelle-Zélande. » Mais il a rappelé que ce pays - était bien content d'écouler chez nous ses excédents agricoles », et il a conclu : Si la Nouvelle-Zélande ne fait pas le geste que l'on attend d'elle, nous en tirerons les conséquences. >



Elections. Un manuel que les vainqueurs ne perdront rien à lire".

ليلا. PS Paris: "Au secours, la droite revient... Mais avec S.O.S. Elections, je n'ai plus peur. Un ouvrage que les perdants gagneront à lire".

R.B., Sans étiquette, Lyon: "Non je ne cohabiterai pas. Afin de ne pas avoir à prêter mon S.O.S. Elections. Un remarquable exposé de sciences politiques accessible à tous, qui gagne à ne pas être perdu".

Par les auteurs de :

#### **BIENVENUE** A L'ARMÉE ROUGE

Chez Jean-Claude Lattès un guide qui vous rendra fier d'être électeur.

Acres Louis rappele que ban 444. C4 vere en 1969, quand les CITAL CENTIFICE MINE erien er ner M. Mitteren ge M 8 vz 4. 6 2 teza 2 mar 23. Taran ert die en 1974 san ar at . sur . . . Vous cine pr. TENTANTA CA CEMP STAILE W. Joseph TEmbre 1 V. Vo. TATAL COLOR DE CAMPANY E Constitution of colle manage an en en service successiva parame, Brigario and a - liberté de de There will be a second of the 1.200 101 207 45 00mmunes 4 fine enter de l'Eux Ligit qu'il fiere ranginalisti i e distributioni (

\* K tiercé gagnant ,

des mesures qui permenon i la parte de se redresser a la parte de se redresser a la parte de l'état, qui parte de plus en s'éloignere du sociale marchere.

La difficulté de lui semble le lui difficulté : l'économie français le lui dir. est contrôlée, rigidité du descriptée : l'économie français le lui dir. est contrôlée, rigidité du de descriptée : l'économie français : de descriptée : l'économie français : de descriptée : l'économie français : l'économie fran

expirqué, « de dessere le fini de expirqué, » de dessere le fini de dessere le fini de dessere le fini de entre pour une mont de puis de Dome un mont de puis du puy de Dome un mani de la recommendate du promesser » de la promesse de combination de la combination d

perie au passage celles du car

Minterested - mais il a semi-fiel Misserrand - mais u a semiger en peur madifier asser vie a France le nombre des sem an a libéra les par de la suite et cue de par libéra les par les par en la suite et cue de la parent les parents de suite et cue de la parents de la parents de suite et cue de la parents de la par

Egy e (qua manura e mere les pa Egys de suite et que e les ma que casas serven très limiés par que casas sommes dan une point de parte par mandiam

de finise des prix mondieux en

factor and supprimer limps as

ies grandes fortunes ear qual
con ura suite neuf mois sur dun
gous le fisc on ne travalle plus.

Augmenter les richesse è

M Giscard d'Estaing a mini

40 0 1311 - envisager une politic

genérale de la remuniration a

France et qu'il faudre des la destrices Duis de 1986, resen

ies comples en ordre et a in

a St. at. Taral faire des économie a

transporter are partie à la rédant

du dell'est l'autre à la rélate

des descripted surrous de celle de

art vinnen ennem assuré que

Troit in Corporation of Ta

erren en les recrettes de toute

interes of crains apprehens erroles in a rubbere ou l'était les

and all concentrations in the first

22:050 . 23 25:02: Ere respir Dat in alle Committee nationale

man. . . . . . . . . . . . gnes par im

ge feine de firmante paleme

La relation per et du M. Roben Hs

M C webs : Ertang a comig

er grastrament bill eine R

2011年 - 2011年開聯

water our or tract to fore app

الله المستوان في المناسبة المستون المستوانية المستوانية المستوانية المستوانية المستونة المستونة المستوانية الم

(A) 中国工作 (A) (中国 ) (A) (A) (A) (A)

The second secon

CHEST OF STREET, SHIPE

The same of the sa

The same same contains

And the Control of the Control

euperiers, commes, .

conomie libérale

St de

an k

ed tes

Je ne Cest

and les

-

iere:

Secretary of the second A R No. Ben et a le con steam & B Europe I, com Production of the state of the Section of the sectio

And the second second Marie المراجع والمراجع والمناورة والمناورة Rich of the Control of Land and Page 1 on his second at the conduction of the conductio the property is seen to discuss the OU TROUTER !

.

.

LIVRE ÉPLISÉ! The second of the second in LIBRAIRIE LE TOUR DU MONDE 9 -- 12 -- 18 116 PARS E in the graph took there Figure dans sore sed State of the state of the state of Late 1 State 3 States SEL KING IN TOWN - 1 TO 35 36 12 " 25" SLECTION TATELY

. ...

# L'EXPLOSION DE LA NAVETTE CHALLENGER

Quarante-huit heures après la plus grande tragé-die de l'histoire spatiale, les Américains étaleut tou-jours, jeudi 30 jauvier, en état de choc, taudis que les sables de la NASA recherchaient les causes de l'explosion de Challenger, qui a coûté la vie à sept

Rien encore n'est venn élucider le mystère de la désintégration du valuean spatial. « Nous ne pou-veus nous polariser sur une hypothèse », a déclaré le directeur des vols habités de la NASA, M. Jesse Moore, ajoutant que Il est prématuré de faire des plans pour le long terme ».

« Toutes les données télémétriques après le lancement apparaissaient normales »; soutigne pour su part M. Jay Greene, le responsable de la phase censionnelle du vol.

Les experts en sont réduits à des hypothèses. Certains estiment que l'une des pompes ou des valves du système d'alimentation des carburants des moteurs principaux de la mavette est à l'origine de l'explosion. D'autres avancent que le grand froid qui régnait sur Cap Canaveral la mit précédant le lance-ment pourrait avoir joué un rôle. Quant aux experts en informatique, ils s'étounent de ce que les cinq ordinateurs de bord, qui avaient jusqu'ici détecté le moindre incident sur les navettes, soient restés

Pour en savoir plus, il fandra maintenant atten-dre les résultats de l'enquête menée par la NASA, à laquelle sont associés la plupart des établissements de l'agence américaine. Deux commissions parie-

d'enquêter sur l'accident.

Pour l'houre, les vois de la mavette sont évidentment suspendus jusqu'à ce que les enquêtenrs aient remis leurs conclusions. Mais la catastrophe survenne à Challenger n'empêchera pas le programme spatial américain de suivre son cours — même si celui-ci subit d'importants retards. Pas plus qu'elle se devrait arrêter les Européens dans leur volonté de se lancer dans des vols habités et de développe l'avion spatial Hermès.

#### Une conquête retardée

De notre correspondant

Washington. - Les drapeaux sont en berne pour une semaine. Même Wall Street a observé un moment de ce sur fond de sonneries de téléphone que personne ne décrochait. Souvent plems de bon sens (« c'est comme un avion qui s'écrase »), les cufants des écoles étaient livrés à entants des écoles étaient livrés à une armée de psychologues soucieux de leur éviter un traumatisme paraît-il effroyable, et M. et M. Reagan se rendront, vendredi 31 janvier, à Houston pour an service solennel à la mémoire des sept astronautes morts, mardi, dans l'explosion de la navette spatiale.

L'Amérique, mercredi, était, en un mot, encore à son deuil tandis que, dans leurs bureaux, scientifiques, militaires et industriels ten-taient de se faire une première idée des dommages causés à leurs pro-grammes et à leurs finances. Les craintes sont grandes, mais les estimations encore flones car la seule certitude est que les activités de la NASA sont virtuellement suspendues jusqu'au moment où les causes de la catastrophe auront été élucidécs et qu'il y aura été remédié.

Il s'agit là d'une règle impérative dans le fonctionnement de l'agence spatiale, et en 1967, après que trois astronautes eurent trouvé la mort dans un incendie au sol, il avait fallu six mois d'enquête et 100 millions de dollars pour s'assurer que le même incident ne se reproduirait plus. Le retard pris alors dans la réalisation du programme Apollo qui allait faire marcher le premier homme sur la Lune avait été de neuf mois mais la situation est aujourd'hui bien dif-

Les dirigeants de la NASA ne paraissent en effet guère optimistes sur les possibilités de trouver rapide-ment l'explication de l'explosion de mardi. Le responsable de la phase ascensionnelle de la mission, M. Jay Greene, n'a ainsi pu faire mieux, mercredi, que communiquer sa per-plexité à la presse en indiquant ques s'inscrivant sur les écraps de contrôle de l'agence après le lance-ment de Challenger ne signalait d'anomalie ou d'indice que quoi que du véhicule». « La dernière comication avec le commandant de bord était parfaite, a-t-il ajouté, et tout s'est simplement arrêté.

 Nous ne voulons pas nous polariser sur une hypothèse », a de son côté déclaré M. Jesse Moore, le directeur des vols habités, tandis que le numéro un de l'agence, M. William Graham, estimait laconiquement que « l'avenir du pro-gramme spatial ne pouvait être déterminé à ce stade ». M. Graham a, en revanche, indiqué que c'était les responsables de la sécurité du centre spatial de Cap Canaveral qui ont déclenché la destruction automatique « vingt à trente secondes -après l'explosion de la navette, les deux fusées d'appoint de Challenger, car l'une d'entre elles menaçait d'aller s'écraser sur une zone habi-

#### Reports en cascade

Trente heures après le drame, quelque 300 kilos de débris avaient été récupérés au large de Cap Canaeral, dans une zone de rec de 80 kilomètres sur 200, mais ces léments sont pour la plupart de dimensions très modestes. Dans l'espoir que des clichés puissent fournir des indices, amateurs et journalistes ont été priés de remettre tous les films et photos qu'ils ont pu réaliser, mais cette piste, elle aussi, est mince.

Impossible, dans ces conditions, de savoir aujourd'hui sous quels délais la NASA pourra reprendre ses vois, et cette incertitude pèse sur tous les calculs. Même dans l'hypo-thèse, hautement improbable, où les causes matétielles seraient déterminées sans difficultés, le lancement, en mai prochain, des sondes spatiales Ulysses et Galileo vers Jupiter et le Soleil ne pourrait avoir lien aux dates prévues et devrait être reporté, pour avoir lieu dans des conditions favorables, au mois de juin 1987.

Plus généralement, il est à peu près exchi que les quinze missions qui devraient être effectuées cette année (contre neuf en 1975) puissent être réalisées - ce qui signifie que la mise sur orbite du téléscope spatial, qui aurait fait reculer les frontières connues de l'univers est repoussée, comme le sera probable-

September 1

ment, par ricochets, la création de la station orbitale (initialement prévue pour le début de la prochaine décennie) et des bases lunaires, qui aurait du suivre dans les premières années du siècle prochain.

A ces contretemps apportés aux découvertes scientifiques il faut ajouter les pertes financières qu'ils entraînent, non sculement par le retard sur les bénéfices attendus de ces investissements, mais aussi par les manques à gagner que la NASA va euregistrer du fait de l'annulation des déploiements de satellites et des expériences auxquelles elle ne pourra procéder pour ses clients privés. Il s'agit là de pertes très importantes, venant s'ajouter à celle que représente la destruction de Challenger dont la valeur était de 1,2 milliard de dollars.

#### **Neuf millions de dollars**

Principal client de l'agence auquel elle devait consacrer, au cours des dix prochaines années, un tiers des vols de la navette (50 mil-lions de dollars par vol), le départe-ment de la défense a déjà fait savoir qu'il craignait d'avoir à supporter les conséquences d'une longue interruption des activités de la NASA. Le porte-parole du Pentagone, M. Bob Sims, a sinsi parlé d'un esérieux impact - potential - sur les programmes de défense », car les expériences liées aux recherches sur l'Initiative de défense stratégique

(la «guerre des étoiles») risquent d'être affectées.

Outre le poids dont elle pourrait peser sur le montant des primes demandées par les compagnies d'assurance qui acceptent encore de couvrir les risques de l'espace, l'explosion de mardi pourrait enfin gravement ébranler les grands partenaires industriels de la NASA.

Un seul chiffre est à peu près exactement connu : le montant (9 millions de dollars) des pertes enregistrées mardi'sur leurs rentrées publicitaires par les trois grandes chaînes de télévision qui avaient toutes interrompu, durant l'aprèsmidi entier, le cours normal de leurs

Cela n'avait nullement suffi à dégoûter de l'espace les Américains puisque, à en croire un sondage d'ABC, 79 % d'entre eux sont favorables à la poursuite des vois spatiaux habités. Un pourcentage presqu'aussi important estime également qu'il faut continuer à faire participer aux vois des civils, comme l'était Christa McAuliffe, la jeune enseignante dont la présence à bord de Challenger a considérablement ajouté à l'émotion ressentie par l'opinion. Physicurs membres du Congrès et spécialistes de l'espace se sont en revanche élevés, mercredi, contre ce type de « promenades dans le cosmos » qui menace, selon eux la crédibilité de la NASA.

BERNARD GUETTA.

#### Un test pour l'Europe

« L'accident de la navette spa-tiale américaine Challenger ne doit pas remetire en cause les vols habités. Pas plus ceux que la NASA a programmés dans ses planning, que ceux, encore en pointillé, que l'Europe se propose de réaliser de façon autonome à la fin du siècle. Les enjeux sont en effet tels, affirme M. Frédéric d'Allest, directeur du Centre national d'études spatiales (CNES), qu'il faut contimier à aller de l'avant, et poursui-vre les vols humains. Il est impensable d'espérer tout accomplir dans l'espace avec seulement des robots. Laissons donc, dit-il, aux fusées classiques, comme Ariane ou les lanceurs américains Thor-Delta, Atlas-Centaur et autres Titan, le soin de déployer les satellites automatiques. >

En revanche, l'envoi en orbite de charges utiles de plus en plus compleases et de plus en plus coûteuses (télescope spatial, ateliers de fabri-cation de matériaux dans l'espace) comme la nécessité économique de rénarer et réapprovisionner en combustibles des satellites indispensables, militaires on non, justifient la présence de l'homme dans le cosmos. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'en janvier 1985, à Rome, la France a proposé à ses partenzires européens la construction d'un avion spatial de petite taille (Hermès) - qui donnerait à l'Europe son autonomie en matière de vols habités et lui éviterait ainsi

e la navette américaine.

Ce programme de 14 milliards de paratoire de ce programme, qui, au misux, donnera lieu à un premier voluins. de la navette américair francs - sans doute plus selon certains - est aujourd'hui engagé.

Avec l'accord on presque de la majeure partie des pays européens.

de recourir à tout coup aux services ue s'agit pour le moment que de ea 1995. Alors, « au-delà de l'aspect émotionnel, psychologique, que le drame de Challenger n'a pas man-



rette spatiale américaine

Mais il reste que l'Allemagne est toujours sur la réserve pour ce pro-

De ce point de vue, il est donc clair que l'affaire Challenger tombe mal pour l'Europe. D'autant plus mal que Paris déploie depuis des mois des trésors de diplomatie pour entraîner Bonn à épouser ses choix. Non pas que le gouvernement allemand les désapprouve sur le fond. Ses industriels ont souvent proclamé leur intérêt pour Hermès. Mais il et des réserves sur le calendrier et les échéanciers financiers. Tout le problème est là, ce qui ne fait guère l'affaire du CNES et des deux architectes industriels français — Aérospatiale et Marcei Dassault chargés de mener à bien ce projet. En effet, la sélection des principaux contractants industriels du programme Hermès doit avoir lieu dans les deux ou trois prochaines semaines, et il n'est guère raisonnable de penser que les compétences pement des lanceurs Ariane et leur version la plus puissante, Ariane-5 qui servira de porteur à Hermès -

Sur ce point, M. d'Allest se veut résolument optimiste. D'autant qu'il JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

qué de soulever, on peut dire, estime M. d'Aliest, que cette catastrophe va servir de test à l'Europe». « Je suis confiant, affirme le président du CNES, tout en reconnaissant que cet événement est un élément perturbateur que certains en Allemagne ne manqueront pas d'utiliser comme prétexte pour retarder Hermès.

Mais, «on ne peut pas, dit-il, s'arrêter au premier pépin», pas plus qu'on « ne voit comment aujourd'hui une nation industrialisée importante possédant une tech-nologie développée peut se tenir en dehors de cetie aventure». Reste que les Européens, en dépit de leurs succès spatiaux, ne sont pas les Américains, et que, dans ce domaine délicat des vols habités, il leur faudra apprendre et faire leurs preuves. Bien assimiler les problèmes de sécurité, mais anssi rénssir à donner une très bonne fiabilité au système de transport spatial constitué, d'une part, par la petite pavette Hermès et. de l'autre, par le lanceur Ariane 5. Et, dans ce domaine, tout porte à croire que les résultats de la commission chargée d'enquêter sur le drame de Challenger seront examinés avec attention dans ce but.

#### SEPT CENTS TONNES D'EXPLOSIFS

Alimentation des moteurs en combustible Fixations du réservoir sur l'« orbiter » d'hydrogène liquide Réservoir intermédiaire Réservoir d'oxygène liquide

Le réservoir extérieur qui permet l'alimentation des trois moteurs principaux de la navotte spatiale est, en fait, une véritable hombe sur laquelle est posée la navotte. En effet, cette gigantesque honteille Thermos de 47 mètres de long pour 8,50 mètres de diamètre contient quelques 2 000 000 de litres d'oxygène et d'hydrogène liquides. 700 tounes d'un métange de combustible très inflammable et très explosif. En dépit de cela, le recours à l'hydrogène et à l'oxygène liquides pour propulser de tels véhicules spatiaux se justifie en raison des performances de pouncée exceptionnelles qu'il permet d'obtenir.

La plopart des pays luncés dans in computée spatiale out recours à cotte techniquere de propulsion cryogénique. Les Européens, comme les Japonats, out reterm la propulsion cryogénique pour le lanceur lourd Arisme-V, qui assurera la mise en orbite de l'aviou spatial Hermès.

ique qu'utilisent course

Cartes, il existe d'autres modes de propulsion chimique qu'utilisent cours japonnis, soviétiques, chinois et européens. Minis, in encore, les combustibles utilisé couple hydrogène et oxygène liquides, sont particulièrement réactifs et daugereux. bustibles utilisés, même s'ils sout moins performents que le

#### Les risques des assureurs

La brusque explosion de Challenger va-t-elle ébranier le monde, déjà fragile, de l'assu-rance spatiale ? «Les assureurs sortent d'une année 1985 déjà difficile » et ils ressemblent à « un melade convelescent qui voit un milliard de dollars se désintégrar dens l'atmosphère, dans des conditions dramatiques», confie M. Mohamed Dahbi, directeur de la division aviation et espace au cabinet de courtage Faugère et

Ni Challenger ni le satellite TDRSS-B qu'elle emportait dans sa soute n'étaient assurés et leur désintégration ne provoquera aucune perte directe pour les sureurs. Mais l'échec de cette mission, en provoquent une sus-pension des vols habités en 1986, va priver les compagnies de la plupart des rentrées sur lesquelles elles comptaient cette année. Cet important manque à gagner intervient en outre à un moment où les compagnies spécialisées affichaient déjà, à la fin 1985, un bilan nettement ∉ dans e rouge : Qu'on en luge : de الد 1975 à 1985, le montant mondial des primes d'assurance encaissées pour le spatial a été de plus de 456 millions de doi-

lars alors que celui des sinistres

payés ont été de quelque

846 millions de dollars, soit une facture de 390 millions de doi-

Après « l'insupportable choc »

provoqué par Challenger, que vat-il se passer? Une augmentation des primes d'assurance, qui toument déià, du fait des sinistres, autour de 20 % de la valeur urée ? M. Dahbi ne le pense pas. Pour les charges utiles emportées par les lanceurs conventionnels - comme le len-ceur européen Ariene - « les taux sont déjà à la limite du supportable et l'on ne voit pas comment ils pourraient encore augmenter », précise t il. Il devrait en être de même pour celles emportées par la navette américaine. Les conséquences de l'échec de Challenger sur les colits des assurances devraient être « minimes », estiment les

Lloyds de Londres. Si près du drame, il est sans doute trop tot pour en calculer les effets sur l'assurance spatiale. Comme le note M. Dahbi, ∉ il faudre attendre que la Nasa détermine les causes exactes de l'accident et surtout qu'elle préciee quelles mesures de sécurité elle compte prendre ».

E.G.

#### Un télégramme de M. Gorbatchev et la « profonde émotion » du PCF

Après l'explosion en vol de la navette Challenger, le numéro un soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, a adressé au président Reagan un télégramme de condoléances. Nous partageons votre chagrin après la mort tragique de l'équipage de la navette spatiale Challen ger », déclare le secrétaire général du PCUS, qui exprime également sa sympathie au peuple des Etats-Unis et aux familles des sept astronautes décédés.

Au nom du PCF, M= Gisèle

Moreau, membre du bareau politique, a fait part de l'-émotion pro-fonde » de son parti. « Cette catastrophe rappelle que le progrès de la science est avant tout du au courage des hommes et des femmes, bord de Challenger, a ajouté isqu'il y avait deux femmes c Mª Moreau. Elle montre aussi la fragilité humaine face aux forces extraordinaires que l'homme est avjourd'hui capable de déclencher. - « Nous nous inclinons devant la douleur des familles des astronautes et du peuple américain et en appelons à la réflexion de tous en faveur de la sécurité pour notre planète » a-t-elle conclu.

#### La fiabilité absolue n'existe pas

par MICHEL BIGNIER (\*)

Le terrible accident de la nevette Challenger dans lequel cinq hommes et deux femmes ont trouvé la mort pose évidem-ment le problème du futur des vols habités. Depuis déjà quel-ques années, la question a été soulevée par la communauté scientifique et également par les hommes politiques, qui se sont demandés si l'avenir des activités spetiales se trouve dans la robotique et dans les vols automatiques ou, au contraire, dans les vols habités.

Les orientations générales des programmes américains et sovié-tiques ont toujours donné à l'homme dans l'espace une place rès importante. Et les remarquables expériences réussies jusqu'à maintenant avec les navettes américaines et les Soyouz soviéues ont fait pencher la balance dans ce sens. Avec le pro-grammes Spacelab, l'Europe s'est engagée pour la première fois dans cette aventure. Les décisions prises per la France et bientôt confirmées sur le plan européen avec le programme de développement d'un avion apa-tial (Hermès) représentent un deuxème pes dens cette direc-

La philosophie actuelle de toutes les agences nationales et internationales est bien que les internationales est bien que les vois habités et les vois automatiques sont complémentaires et qu'on doit trouver le compromis le plus harmonieux possible et le plus efficace entre ces deux approches. Avec l'accident de Challenger, le problème qui se pose est celui de la fiabilité de ces systèmes et du risque que courent les équipages à bord.

Sept vies humaines ont disparu, et une navette spatiale, qui vaut à peu près 1,2 miliard de dollars, soit 10 milliards de francs, a disparu en moins de une seconde. Pas plus que dans les chemins de fer, les automo-biles, ni les avions, la fiabilité à biles, ni les avions, la fiablitre à 100 % ne peut exister. On parie de fiabilité à 93 %, ou 99,5 %, voire 99,9 %. Il restera toujours, quel que soit le soin que les ingénieurs prennent à vérifier la bonne marche de chacun des composants, un risque.

Le même problème se posera pour Hermès et sa fusée porteuse Ariane 5, qui devra non seulement avoir des performances plus grandes que Ariane 3 ou Ariane 4, mais égale-ment une sécurité de fonctionne-ment beaucoup plus importante. Ces résultats, nos ingénieurs sauront les atteindre, et ils obtiendrent d'ici à 1995 une fabilité analogue à celle de la navette actuellement. Mais cette fiabilité ne sera jamais 100 %, il restera une petite fraction de ris-que. C'est celle que les alpinistes prennent en montagne, c'est celle que les pilotes d'essai prennent avec les avions, et c'est le prix à payer pour le progrès de nos civilisations. Les Américains n'arrêteront

certainement pas leurs pro-grammes habités, les Soviéti-ques non plus. L'Europe, et avec elle la france, doit continuer dens ce sens, amsi que décidé à Rome en janvier 1985. L'aven-ture spatiale et l'exploitation des possibilités de l'espace devront continuer malgré les accidents, que nous souhaitons de plus en pius rares.

Directeur des systèmes de transport spatiale l'Agence spatiale

# 18. Lettres étrangères: Eudora Welty, Ernst von Salomon, Robert Walser

# Le Monde DES LIVRES

# Boileau-Narcejac: le mystère, toujours

Tandem ou trente-cinq ans de suspense, la mémoire d'un couple étrange, auteur vedette de la littérature policière française de l'après-guerre.

publication et quelque cinquante titres signés Boileau-Narcejac, il n'est plus grand monde pour ignorer que ce patronyme n'est pas le nom double d'un seul individu, comme Mendes France on Poirot-Delpech, mais cache deux hommes : Pierre Boileau et Thomas Narcejac. A quatrevingts ans et soixante-dix-huit ans. ces grands-pères tranquilles de la littérature policière française, déjà classiques, ont la coquetterie de se dire « démodés » et « pas encore rétros », « le rétro étant la promotion du démodé ».

l'Europe

an er, on peut dire 🖎

V. . V.S. . ue cette comme

wa server de sest à l'Europe.

to the affirme is pick

day of the Ement of in the

certarbuleur que certain a &

which is marqueron per diche

the state of the s

s arreier du gromes alpais

Six v v till dag sige applee infraid

ere movement musikan mit

A service deservence peut se testa

was an i ar perts, es den de

And the first of the later than Ster weit er les problèms à

The rest of the second के एक स्टब्स स्टब्स अकर्ति है

Settle and the settle grade Arane Latre, par le lates

peru i mangana mimili

EAN-FRANÇOIS AUGMENT

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

The second of th

The state of the s

A 100 M

The second secon

A Court of Court States

**absolu**e n'existe pas

Production of the second of th

Mo is became products and describe and describe plant to plant to

in des general special special

Pour cet étrange couple, traduit en plus de vingt langues, passé depuis longtemps à la postévenu, avec un livre, Tandem, qui se défend d'être une autobiogra-phie. Deux cents pages pour éluci-

PRES trente-cinq ans de der le mystère Boileau-Narcejac. Ou l'épaissir.

> Boileau et Narcejac se sont prêtés à une interview avec un M. X... censé être un exégète de leur œuvre. Un questionneur assez maladroit, qui n'a pas cru bon de gommer les scories du genre « il faut que je recharge mon magnétophone » et a omis d'imposer le cahier de photos habituel dans ce type d'ouvrage.

Si l'on s'agace du ton de M. X... on l'oublie vite pour se passionner au récit des deux « complices », à l'analyse du sus-pense que mêne Narcejac, le théoricien (1), aux anecdotes d'une rencontre étonnante et féconde. Le premier roman de Boilean-Narcejac, Celle qui n'était plus, rité, le temps de la mémoire est fut refusé partout, avant d'être publié par Denoël, puis immédiatement adapté au cinéma par Clouzot, sous le titre les Diaboli-



ques, avec Simone Signoret, Véra Clouzot et Paul Menrisse, Hitchcock, qui avait été devancé de peu par Clouzot, se rattrapa quelques années plus tard avec Sueurs froides (Vertigo).

#### Qui a écrit?

Dans son appartement de Nice, Thomas Narcejac, souriant et affable, au milieu des coussins et des bibelots qui s'amassent dans son bureau, est disert, mais moins à l'aise que face au M. X... de Tandem. Pierre Boileau, souffrant, est resté chez lui, à quelques kilomètres de là. Peut-on savoir enfin qui a écrit l'œuvre de Boilean-Narcejac ? Le scripteur, c'est moi, explique Thomas Narcejac. Bolleau est un logicien. Nous nous sommes rencontrés en 1948, lorsqu'on m'a attribué le prix du roman d'aventures, qu'il avait obtenu dix ans plus tôt. Il

almait inventer des énigmes. Moi. J'avais le goût de l'écriture. On est devenus amis et l'on s'est dit qu'on pourrait peut-être saire quelque chose ensemble. »

Deux hommes ordinaires, deux petits-bourgeois = aux vies sans imprévu, dont Thomas Narcejac parle avec une ironie tendre. A Paris, Boileau et son imagination violente, ses inventions menttrières, lentes et subtiles, que sculs ceux qui vivent paisiblement peuvent concevoir. A Nantes, Narcejac (c'est un pseudonyme), professeur de littérature, qui aime écrire dans la tranquillité de la campagne, décrire la province brumeuse et ses folies cachées.

> JOSYANE SAVIGNEAU. (Lire la suite page 19.)

(1) Avant sa rencontre avec Boileau,

# Le Quartier de la mort

La terrible enquête de Bruce Jackson parmi les cadavres en sursis de la prison de Huntsville, au Texas.

PRÉFAÇANT le premier livre de Bruce Jackson traduit en français, Leurs prisons. Michel Foucault écrivait: . Ecoutez ces voix criardes, intarissables, féroces, ironiques que Bruce Jackson a enregistrées. Elles ne chantent pas l'hymne des maudits en révolte. Elles font -chanter -, au nom de tous les tours qu'ils se sont joués les uns aux autres, la loi et l'ordre, et le pouvoir qui fonctionne à travers

Pour écrire le Quartier de la mort, Jackson - aidé de Diane Christian - n'a changé ni ses méthodes de travail - l'interview patiente, obstinée, mettant en lumière les détails les plus infimes - ni le lieu, social et géographique, de son enquête : une prison du Texas, Huntsville. Mais cette fois le chant qui s'élève n'a plus rien d'ironique ni de tapageur. La loi et l'ordre ne s'accommodent plus hypocritement de la combine et de la transgression : nous

sommes dans la marge de la

marge, et les acteurs du livre attendent la mort.

Dans les blocs J-23 et J-21 de la prison de Huntsville, cent quatorze condamnés à mort sont incarcérés lorsque Jackson entreprend son enquête en avril 1979 : soixante Blancs, quarante Noirs et quatorze Américano-Mexicains. • L'âge moyen est de trente et un ans pour les Blancs, trente-deux ans pour les Américano-Mexicains et vingtcinq ans pour les Noirs. Le plus ágé des condamnés a cinquante et un ans, le plus jeune vingt ans. Il y en a un qui est là depuis plus de cinq ans et un autre qui vient d'arriver. L'âge moyen au moment du crime se situe entre vingt et vingt-cinq ans, mais un certain nombre de détenus, surtout parmi les Noirs, répondent de crimes commis avant l'âge de

> PIERRE LEPAPE. (Lire la suite page 19.)

#### LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

Le jour où naquit Kary Karinaky, de J.-L. Benoziglio ; l'Enfer, de Belletto

# **Faconde**

ACONDE : encore un mot qui va disparaître, c'est à raindre. Et avec lui une bien plaisante notion. De facundia, éloquence, « souvent péjoratif. », dit le Robert. Erreur : c'est loquaquitas qui signifie verbosité, bavardage, caquet (dixit le Gaffiot). La facundia utilisée par Térence est plus près de ce que hasarderajent, à l'oreille, les cancres inspirés : facilité féconde où abonde la facétie...

Deux auteurs en passe de durer, Benoxiglio et Belletto, se sont imposés par leur faconde, et continuent de miser sur elle. Ils en font l'action et le personnage principal de leur livre, la raison, pour le lecteur, de les prendre ou de les quitter. Vous aimez mon babil? Alors, en route! Et ne demandez pas où l'on vous emmène. Ainsi parlent les forains, aux calases des scenic

MME ne l'indique pas son nom italien, Benoziglio est suisse. Il a débuté en 1972 avec Queiqu'un bis est mort. Un cortège funèbre longeait un mur d'asile. Derrière le conteur loustic, on sentait un jeune homme terrifié par la vie et le temps, les aiguilles tressautantes des horloges de gare. Midship a suivi, puis la Boîte noire (1974), où l'« hommecissau », juste avant de tomber de la tour Eiffel comme un fer à repasser, vers 1900, rassurait les officiels avec allant. D'autres visions de cette veine cocasse parcouraient Béno s'an va-t-en guerre (1976), l'Ecrivain fantôme (1978) et Cabinet-portrait, prix Médicis 1980. Depuis : rien. Le projectionniste, eût-on dit, changeait de bobine.

Kary nime avec Zazie. Avec la Zulia-Berthe de Vautrin et de Mordillat, elle fait partie des éternelles fillettes nées pour montrer que le monde cahota. Sa mère est morte à sa naissance. Son père était vétérinaire, avant de devenir infirmier psychiatrique. Il boit et affectionne les calembours. Kary naît sous les bombes, quelque part au Proche-Orient. La mort aveugle accompagnera toute sa vie, de 1948 à 1975. La période est réputée paisible par rapport à la guerre mondisle, et pourtant on ne cesse de tirer des décombres des enfants aux poupées

C'est sans doute le sujet véritable du roman : l'écrasement de quelques destins ordinaires sous les combats larvés, les tortures sournoises et les simagrées des « grands ». D'un côté : une gamine confiée à se grand-mère, qui gamit son plumier, qui n'aime pas l'école, qui préfère le patin à roulettes, qui ronge ses ongles, qui grimace sur les photomatons, qui fugue, que les bonnes sœurs font prier pour les z'Hongrois... De l'autre : Staline qui n'en revient pas de mourir, qui accuse ses proches de

cette inconvenance, le barrage de Fréjus qui cède, les spoutniks qui s'envolent, Suez qu'on nationalise et qu'on envahit, le capitaine Carlsen qui refuse d'abandonner son bateau, les poubelles de l'histoire et les autres qui font encore, sous les voûtes, leur grondement de ferraille trainée...

La jointure entre des vies privées pauvrettes et les z'événements planétaires, guère plus reluisants : tel est le thème rampant du livre. Les crises coloniales, le procès Eichmann, l'attentat du Petit-Clamart, les fusées de Cuba, les Beatles, le Vietnam : ces gros titres ne sont pas là pour mémoire, mais pour scander ce qui compose l'histoire de Kary, ses cheveux courts, puis longs, puis re-courts. Le temps comme à passe, voilà; la durée sourde qui fait pousser les ongles et s'éterniser les agonies des dictateurs, l'usine à peaux mortes, à oublis.

OS PASSOS, Malraux, Sartre : le roman des années 30-40 révait de tisser ensemble la grande histoire et la petite. Rappelez-vous les Chemins de la liberté : Sartre y faisait alterner les paragraphes sur Daladier retour de Munich et les paragraphes sur un allongé de Berck consolé par son infirmière. Le « simultanéisme », allaient dire les théoriciens, suite à l'« unanimisme » de Jules Romains.

Benoziglio pousse le procédé jusqu'au système, et la faconde jusqu'au monologue d'auteur. La personnage essentiel. la vedette du roman, ce n'est pas Kary mais, en coin de tableau, tapis vert et carafon, l'écrivain-conférencier, sa façon de voir, d'évoquer, de « philosopher un brin », comme il dit. On retrouve le narrateur des précédents titres, ses mômeries du style : « Kary va sur ses deux ans et sa belle-mère sur ses hauts talons » ; façon de se moquer amoureusement de ce à quoi Benoziglio tient par-dessus tout : les mots, avec leur menie de dire toujours un peu autre chose que ce qu'on attend

Il paraît que la pratique du calembour signale des natures suicidaires. Désabusées, sûrement. L'exclamation de bande dessinée qui résume l'attitude de Benoziglio devant l'existence et la parole, c'est « mwouais ! ». Et l'image qui reste de Kary, comme un emblème, c'est un de ces bonshommes de craie que les policiers dessinent, arrondis comme des Fougeron, autour des cadavres, après les fusiliades de rues; ces espèces de marelles sanguinolentes où les fillettes pousseront du pied, sans le savoir, quelques bouts de cervelle, croyant gagner le paradis...

·(Lire la suite page 19.)

# **ELU PAR BERNARD PIVOT** PARMI LES 20 MEILLEURS LIVRES DE L'ANNÉE.

Après 40 ans de recherches, l'immense travail de l'historien américain F.C. Lane a été reconnu par Fernand Braudel comme "la seule référence à jour et vraiment solide" sur Venise. Le talent littéraire de l'auteur, spécialiste de la Renaissance italienne, son érudition, nous éclairent sur le rôle financier,

commercial, maritime de Venise. Le destin tumultueux de la ville se dessine ainsi comme celui d'une fabuleuse aventurière. Nos idées toutes faites disparaissent, une ville nouvelle

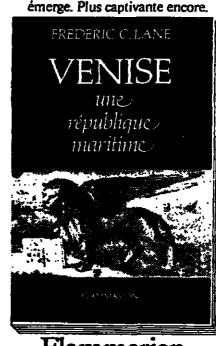

664 pages. 175 francs.

Flammarion

# LA VIE LITTÉRAIRE

#### UN SONDAGE SOFRES

### Les connaissances littéraires des Français

(Suite de la première page.) Autre surprise encore : le Nobel. - Parmi ces écrivains, demandait la SOFRES, lesquels ont eu le prix Nobel de littérature? · Suivaient les noms de Henri Troyat, Claude Simon, André Gide, Hervé Bazin, Albert Camus et André Malraux. Si. parmi les trois Nobel de la liste, Camus fait un score honorable (33 %), Claude Simon, tout frais couronné pourtant, n'obtient que 20 %, plus cependant qu'André Gide, arrivé bon dernier avec 16 %, battu par Troyat (19 %), Bazin (20 %) et surtout Mairaux (43 %), qui a manifestement obtenu dans la conscience de ses concitoyens cette reconnaissance d'excellence que les académiciens suédois lui ont refusée. A noter pour la petite histoire que ce sont les communistes qui - nobé-lisent - le plus Malraux (53 %) et les gaullistes le moins (40 %). Antimémoire...

Décidément enclins à la plaisanterie, les enquêteurs proposaient d'attribuer « Cachez ce sein que je ne saurais voir » à Sollers, à Sade, à Molière, à Stendhal ou à Musset, 46 % ont séché. 32 % ont cité Molière, mais il s'est trouvé 16 % de cadres supérieurs et membres de professions intellectuelles pour faire cadeau de ce sein à Musset.

Le seul écrivain, parmi tous ceux évoqués dans le questionnaire, à tirer son épingle du jeu est Boris Vian, que 42 % des Français reconnaissent comme l'auteur de J'irai cracher sur vos tombes - 13 % des partisans du Front national attribuant pourtant - allez savoir pourquoi... - la

chose à Gainsbourg. Comme quoi mieux vaut, pour être reconnu, bacler une parodie de roman noir porno que de s'échiner sur les Nourritures terrestres.

#### Une démocratisation ...par l'ignorance

De manière générale d'ailleurs, le sondage ne donne pas des connaissances littéraires des Français une image très flatteuse. Sur un total de 10 points qu'on pouvait obtenir en donnant de bonnes réponses à des questions plutôt simples, la moyenne de l'ensemble est de 3,4. On peut se consoler en observant que les résultats sont assez homogènes et que les Français les plus instruits, cadres et professions intellectuelles, ne font guère mieux (4,9) que les plus éloignés de l'information littéraire (ouvriers et agriculteurs (2,5). Mais il faut être bien optimiste pour se réjouir de cette démocratisation par l'ignorance.

Les plus âgés - 3,7 pour les cinquante - soixante-quatre ans obtiennent de meilleurs résultats que les plus jeunes - 3,1 pour les dix-huit-vingt-quatre ans. - et aucun camp politique ne peut se flatter d'attirer dans son sillage les poissons les plus briliants. PS et RPR obtiennent une note équivalente (3,6), à peine plus que l'UDF (3.5) et que le PCF (2.7). Si tous les partis déclarent vouloir promouvoir la culture, ils ont beaucoup de travail à faire, à commencer dans les rangs de leurs partisans.

PIERRE LEPAPE.

#### La « Bibliothèque

#### Albin Michel » arrive...

Pour « faire revivre tous les grands auteurs du fonds, qui ont créé la maison », Albin Michel lance cette semaine une nouvelle collection, la « Bibliothàque Albin Michel ». « Pour un prix à peine plus élevé que celui des livres de poche, nous avons voutu offrir au public de vrais livres de bibliothèque, dont la présentation et la lisibilité ont été extrêmement soignées » explique Francis Esménard, PDG d'Albin Michel. I) propose en effet, pour 49 francs - sauf lorsque la pagination est très importante - des textes recomposés, d'excellente qualité typographique, sur un beau papier; des livres cousus, sous une couverture planche, sobre et élégante, des livres qu'on peut facilement relier.

Les six premiers titres de cette « bibliothèque », sont désormais en librairie : Jésus la Caille de Francis Carco, Mademoiselle de la Ferté, de Pierre Benoît, présenté par Jean-Louis Curtis, l'Ingénue libertine de Colette, l'Enfer d'Henri Barbusse, les Confessions du chevalier d'industrie Krull de Thomas Mann (traduit de l'allemand par Louise Servican) et le Marquis de Bolibar de Léo Perutz (traduit de l'allemand par Odon Niox Chateau). Ils sont tous de format 13,5 × 21, et au prix de 49 francs, sauf le Thomas Mann, qui, en raison de ses 448 pages, coûte 59 trancs.

« Evidemment, nous avions jusqu'ici des accords avec Le Livre de poche, indique Francis Esménard. Lorsqu'un livre de qualité s'épuisait en édition normale, le Poche prenait le relais. Mais le Livre de poche a changé de politique. Le fonds ne l'intéresse guère. Il préfère reprendre les titres qui ont déjà été des succès de librairie. Nous avions donc le choix, pour préserver notre fonds, entre la création d'une nouvelle collection de poche et le lancement d'une collection qui soit de bibliothèque. Nous avons choisi la seconde solution, qui nous paraît plus agréable pour le lecteur. >

#### Isidore Isou

#### Robinson de l'art moderne

Isidore Isou a soixante ans et l'école qu'il a fondée, le lettrisme, en a dejà quarante. Qu'est-ce que le lettrisme ? C'est l'exploitation systématique des possibilités esthétiques des signes et des alphabets. Dans la série Vingt commentaires sur Van Gogh, où Isidore Isou s'applique maladroitement à copier Van Gogh, il entoure ses essais d'hiéroglyphes de son invention et surajoute un texte, sorte de journal de bord de sa recherche. Il y a du Champollion, de l'Utrillo et du facteur Cheval là-dedans, il y a surtout une some de solitude, car Isou qui ne craint ni l'immodestie ni les termes alambiqués - a toujours une théorie d'avance sur ses movens techniques. Il fait figure ici de Robinson de l'art moderne.

Peinture primale, le lettrisme s'impose comme un art minimal, reréfié. Il procède par réductions : « Comme le cubisme a réduit la peinture à des expressions, à des images géométriques ; comme l'art abstrait a réduit la peinture au nonfiguratif; ainsi le lettrisme et l'hypergraphie ont réduit la peinture et la sculpture à la lettre, puis au signe... »

Les lettristes secouent l'alphabet comme un prunier et il en tombe des œuvres diverses. A côté d'Isidore Isou, le fondateur, sont exposés deux « compagnons de tendance » : Alain Satié et Roland Sabatier.

Le lettrisme élégant de Satié introduit la perspective et la transparence. Le peintre voyage dans la beauté des lettres, il métisse les alphabets, il voile et déchire les surfaces. Ce n'est pas un sémiologue, mais un astronome du signe. Son art, très maîtrisé, très distant, relève du « taoïsme toc » et de l'holographie. C'est assez fascinant, même si c'est trop beau pour être subversif.

Chez Sabatier, la toile est pleine, elie ressemble à une plaquette d'argile avec des fonds monochromes, très clairs. Alors que Satié semble s'adonner à l'astronomie, Sabatier fabrique les archives préhistoriques et apocryphes — de son mouve-

Les amateurs de palimpsestes, ceux qui n'ont pas oublié le Sonnet des voyelles de Rimbaud et les Cal-

#### DERNIÈRES LIVRAISONS

#### BIOGRAPHIE

Raffeello Uboldi: Juan Carlos. — Journa-liste italien, spécialiste de l'Espagne, R. Uboldi retrace l'itinéraire du souverain aspagnol qui, per son autorité morale. a réussi à liquider en dix années et sans heurra le régime franquiste. Préfacé par Aprilé Enverier. par André Fontaine, ce livre est le portrait d'un homme discret, garant constitutionnel d'une démocratie encore jeune. (Editions Flammerion; traduit de l'italien par J. Roisel; 276 p., 89 F.)

 Robert Sabatier : David et Olivier. — ← Je raconte la simple histoire de deux enfants qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, de deux enfants dans la ville. » Les lecteurs des Allumettes suedoises retrouveront avec cette chronique romanesque les personnages de R. Sabetier dans le microcosme montmertrois des années 30. (Edtions Albin Michel; 359 p., 85 F.)

VOYAGES Général Daumas : le Grand Désert. — Pars en 1848, ce livre est le récit d'une équipée à travers le Sahara à l'époque de la conquête de l'Algéne. L'auteur, capitaine au 3º régiment d'Afrique durant cette expédition, prête sa voix à un caravanier arabe, familier des lieux et coutumes. (Editions Quintette, 5, rue d'Uzès, 75002 Paris; préface de Jacques Berque, introduction de Magali Morsy; 317 p., 138 F.)

**ETHNOGRAPHIE** · Ferdinand-Jospha Abela : Proverbes popues du Liban-Sud. - Il s'agit du deuxième tome du large et méticuleux traveil de recension bilingue (français-arabe) des maximes exprimant la sage et l'humour populaires au Liban méridional. Dommage que cette sapience ne se retrouve guère dans la politique liberaise 1 (Maisonneuve et Larose; 380 p., 150 F.)

#### HISTOIRE

 Erhard Dabringhaus: l'Agent américain
Klaus Barbie. – L'auteur, ancien officier du contreespionnage américain, fut chargé de contrôler les activités de Barbie, enrôlé et protégé par les services secrets des Etats-Unis. Le témoignage de Dabringhaus réfute plusieurs points du rapport Ryan, publié en 1983 aux Etats-Unis. (Editions Pygmalion; traduit de l'américain par M. Breitman; 205 p., 85 F.)

 Claude Kevers-Pascalis: Crésus. - Ce roman historique est le récit de la vie de Crésus, roi de Lydie au VIº siècle avant Jésus-Christ, puis conseiller de son vainqueur, le Perse Cyrus. L'auteur a pris l'heureuse initiative de signaler avec précision, en fin de volume, la part d'invention romanesque et celle relevant d'événements historiques ou légendaires rapportés par les auteurs de l'Antiquité. (Editions Buchet-Chastel; préface d'Edgar Faure ; 351 p., 100 F.)

 Barbara Tuchman : la Marche folle de l'histoire. - Parcourant l'histoire mondiale, de la querre de Troie à celle du Vietnam en passant par les luttes politico-religieuses de la Renaissance, B. Tuchman analyse le paradoxe qui, selon elle, mène les gouvernants à « poursuivre une politique contraire à leurs propos intérêts ». (Editions Robe Laffont; traduit de l'américain par B. Vierne; 433 **ECHECS** 

 Anatoly Karpov et Evgueni Guik: Des échecs à l'infini. - Le champion soviétique, aidé par un mathématicien, commente et analyse une

ligrammes d'Apollinaire, ceux en-

core qui se souviennent que Guy

Debord et Gil G. Wohman ont été

lettristes avant de se faire situation-

nistes, ont intérêt à aller voir ces

trois témoins de l'hypergraphisme

★ Isidore Ison, Alain Satié, Ro-

bert Sabatier. Galerie Michel

Broomhead, 46, rue de Seine,

75006 Paris. Jusqu'au 1º février

★ Sous le titre Une génération 1960-1985 les Editions Heuri Vey-

rier font paraître un bei album su

la poésie concrète, sonore et visuelle

par Jacques Douguy, comprenant,

outre de nombreuses photographies,

une anthologie et une présentation des auteurs (236 p., 240 F).

Ruée des photographes et des

iournalistes, lundi, sur le Capitole

romain où Alberto Moravia,

soixante-dix-huit ans, maître des

lettres italiennes depuis un demi-

siècle, épousait sa compagne espa-

gnole Carmen Llera, trente-deux

ans, en compagnie de leurs seuls

témoins, l'actrice Rada Rassimov et

înterrogé à la veille de son

la nièce de Moravia, Gianna Cimino.

mariage sur ce qu'il éprouvait,

Moravia avait dit : « C'est la

deuxième fois que je me marie. La

première, c'était la lundi de

Pâques 1941, en l'église du Gesu. »

Ce jour-là, il avait épousé la roman-

cière Elsa Morante, dont il était

séparé depuis plus de vingt ans, et

qui est morte en décembre dernier,

« Je ne comprends pas, a ajouté

l'auteur des Indifférents. Je vis

depuis cinq ans avec Carmen, et

cela ne choque personne. Je

l'épouse pour confirmer la solidité

de notre rapport, et tout le monde

Le mariage

de Moravia

avant qu'ils décrochent. - J. M.

centaine de parties d'échecs. (Editions Grasset; 475 p., 180 f.} THÉATRE

· Antoine Vitez, Yamis Kokkos, Eloi Recoing : le Livre de Lucrèce Borgie. - Les auteurs de la mise en scène de Lucrèce Borgie au Festival d'Avignon en 1985 ont noté en marge du taxte de Hugo les fragmants d'un a journal de la pensée, de ce qui s'est passé dans le temps de la répétition et au-delé ». (Editions Actes Sud; 204 p., 79 F.) TÉMOIGNAGES

 Armando Valladares : Mémores de prison. - Enfermé pendant plus de vingt ans dans les pr-sons castristes, Armando Valladeres a été libéré en octobre 1982 grâce à une active campagne attornationale. Il raconte son long calvaire dans ce livre qui est sussi un plaidoyer. (Editions Albin Michel; traduit de l'espagnol par R. Albeck; 536 p.,

 Victor Serge : Carnets. — «Il y a quelque chose d'inachevé, d'avorté, de mélancolique dans la destin de Victor Serge qui le rand examplaire », écrit Régis Debray dans la préface de cas camets tenus par l'écrivain après sa libération des camps staliniens. Une lucidité sans complaisance sur les mmes et les événements. [Editions Actes Sud; 181 p., 100 F.)

#### LETTRES ÉTRANGÈRES

S Vladimir Nabokov : Intransigeances. - Un choix d'entretiens, d'articles et de lettres aux journaux traitant de tout ce dont se préoccupeit cet homme universel qui se définiesait comme « un auteur américain, né en Russie et formé en Angleterre par l'étude des écrivains français » : souvenirs, plaisir de lire, controverse avec l'éditeur de Lalita, critique de la Nausée, articles de « lépidoptérologie », etc. (Editions Julierd : traduit de l'applicate l'applier de l'applier se l'éditeur de l'applier se l'éditeur de l'applier se l'appli l'anglais par Vladimir Sikorsky; 348 p., 100 F.)

 Naguib Mahfouz : le Voleur et les Chiens. - A sa sortie de prison, Said Mahrane découvre une société changée, dans laquelle il n'a plus se place : il se révolte à travers un parcours mouve-menté dans la nuit du Caire... (Editions Sindbad, « Bibliothèque arabe » ; traduit de l'arabe per Khaled Osman ; 168 p., 85 F.)

 David Malouf : Harland et son domaine. --Une saga australienne construite autour de la figure pittoresque d'un peintre issu d'une lignée de miers qui perdit, en l'espece d'une génération, son magnifique domaine. (Editions Albin Michel; traduit de l'anglais per Antoinette Roubichou-Stretz : 282 p., 96 F.)

 Louis Couperus : la Force des ténèbres. --Par l'un des plus grands romanciers néerlandais (1863-1923), né dans une famille de fonction-naires colonisus, un grand roman écrit ex 1879, qui a pour cadre les indes-Orientales négriandaises. Le portrait d'un « colonisateur modèle » qui croît à sa « mission civilisatrice » et qui se trouve confronté aux forces secrètes et magiques du pays. (Editions du Sorbier ; traduit du néerlandais par Selinde Margueron, préface de Philippe Noble ; 304 p., 96 F.)

 Thomas Mann: Questions et réponses. Un choix d'entretiens publiés entre 1913 et 1955 par les journaux de divers pays, où l'auteur prend position sur les grandes questions qui agitent le monde : le nazisme, la guerre, la situation de l'Allemagne, l'avenir de l'Europe, et où il commente la genèse de certaines de ses œuvres (Editions Belfond ; textes réunis par Volkmar Hansen et Gert Heine ; traduit de l'allemand par Jacques Legrand ; 242 p., 110 F.)

#### EN BREF

· Le Grand Prix de la critique littéraire a été attribué à Eric Marty pour son livre l'Ecriture du jour, le journal d'André Gide, paru aux éditions du Seuil («le Monde des livres» du 10 mai 1985). Le prix de l'édition critique est revenu à l'ouvrage Victor Hugo racouté par Adèle Hugo, dirigé par Aune Ubersfeld et Guy Rosa et publié

• Le trente-sixième Mandat des poètes, dont Pierre Béarn reste depuis trente-cinq aus «l'homme de peine et l'organisateur», a êté atri-bué à Andréa Genovèse, Beraard Hreglich et Alain Messiaen. Ces trois poètes se sont partagés cette année une somme de 37 500 francs. Pierre Béarn publie par ailleurs le cinquante-cinquième numéro de la Passerelle, « rerue littéraire à sens anique»; unique également le rédacteur : Pierre Béarn... (La Passerelle, 60, rue Monsieur-le-Prince,

· A l'occasion du Festival Simenon-Polar organisé par la ville de Liège, la bibliothèque commu-nale de Mehagne organise au palais des congrès de cette ville, les 7, 8 et -9 fevrier 1986, une exposition consacrée au roman policier. Un hommage aux collections « Série Noire », « Un mystère » et « Engrenage International » est prévu. Les éditeurs intéressés peu-vent contacter M. Graitson, bibliothécaire, an Passou, B4600 Meha-

 Le collège international de philosophie publie le premier numéro de son « Cahier ». Il ras-

Out collaboré à cette page : Patrick Kéchichian, Jacques Meunier et Josyane Savigneau.

semble, sous forme ramassée, la teneur des séminaires qui s'y sont tenus en 1984-1985. Une trentaine de textes donnent un aperçu de la diversité des recherches en cours, conformément à la vocation de cette velle institution. Les signatures de Miguel Abensour, Claire Ambroselli, Christian Descamps, Gene-vière Fraisse, Gwendoline Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière, François Laruelle, René Major, Pierre Raymond, René Schérer, Patrice Vermeren figurent, entre autres, an sommaire. (Editions Osiris, 98, rue

Marie Rolsher

Mouffetard, 184 p., 70 L) Pour perpétuer la mémoire de Laurence Trân, décédée en décembre 1981 à l'âge de vingt-six ans. une Foudation portant son nom a été créée par ses parents et queiques-uns de leurs amis. Elle a pour int de couronner, tous les deux aus, l'ouvrage d'un jeune écrivain contribuset au rapprochement entre les diverses cultures, à la défense des libertés ou à la solidarité pour les démunis.

Ce prix, d'un montant de 50000 F beiges, a été décerné, à Bruxelles, à Lella Houari pour son roman Zeida de mille part (Editions

· Une revue de poésie des milieux éducatifs a été créée par une petite équipe d'élèves et d'enseignants. Cette publication, qui a pris pour titre Pirate(s), s'adresse à tous ceux qui aiment la poésie, qui soubaitent en lire on en écrire. Pour tous renseignements s'adresser à : Pirate(s), 5, rue de Saistonge, 75003 Paris.

ERRATUM. - Un malheuren lapsus nous a fait attribuer à an autre éditeur l'Accompagnatrice de Nina Berberova que vient de pub Hubert Nyssen à Actes Sud ( Le Monde des livres - du 24 janvier.)

Nina Berberova sera, par nilleurs, une des vedettes de la nouvelle émission littéraire de Pierre Dumayet sur TF 1, le 18 mars pro-

#### ER ET LANGUE INDIENNE», avec C. Champion, Alo Kranjen Dasgupta, M. Van Der Elft, Joshi, N. M. Kasi, C. Thomas. - LA VIE DU LIVRE -

JEUDI «L'IMDE DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE AU XX° SIÈCLE», 20 FÉVRIER avec Y. Beigbeder, P. Amado, W. Lambersy, J. Veillard-Baron, 20 h 30 textes dits par BERNADETTE ONFROY.

«LITTÉRATURE INDENNE D'ALLIQURD'HUI : LANGUE ANGLAIS

MAISON DE LA POÉSIE

101, rue Rambuteau (1") - Mª Halles - Tél. : 42-36-27-53 ANNÉE DE L'INDE

el'INDE POUR LE SIÈCLE DES LUMIÈRES» avec J. Deleury, M. Mucheril. Textes dris per FLORENCE D'SOUZA.

librairies/bibliotheques/expositions signatures/conférences/soirées/spectacles cetalogues/recherches/avis d'éditeurs

Stages/offres et demandes d'emploi

#### ÉDITIONS ORIGINALES MODERNES

Dada, Surréalisme, Fantastique. Catalogue gratuit sur demande J. F. FOURCADE 4, rue Saint-Louis-en-File, 75004 PARIS Tét. : 43-26-42-46

Michel Tournier «LA GOUTTE D'OR» le vendredi 31 janvier à 17 heures, à la

Librairie ABENCERAGE Livres anciens et moderne ISLAM/MONDE ARABE

80, bd Barbès - 75018 PARIS ■ Tél: 42-23-71-17 ■

Le prix Nobel de littérature

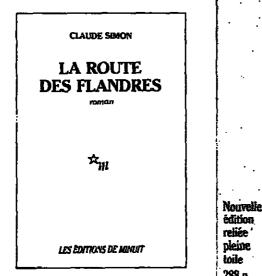

édition reliée pleine toile 288 p.

100 F m ÉDITIONS DE MINUIT

chez Plon, dans la collection « Mémorables » (« le Monde des livres > du 12 juillet 1985).

75006 Paris.)

gue (Chaudfontaine), Belgique.



suspect

HISTOIRE

De la révolution russe le passionnant témoignage ONSTANTIN RISSOV est de ces hommes que le destin a beaucoup malmenés, mais auxquels il a aussi permis de beaucoup voir, beau-

coup entendre et surtout beau-

L'éternel

coup simer. Dès l'aube de son existence, les choses se compliquent. Chassée de la Russie en révolution, sa mère s'exile à Belgrade, y rencontre un ancien officier du tsar d'origine chinoise, l'épouse après avoir divorcé du père de Constantin, resté à Odessa, le suit au début des années 30 pour débarquer à Harbin et y entamer une nouvelle vie. A quinze ans, le jeune Rissov découvre dans cette « ville russe en terre de Chine » une patrie qu'il ne connaît pas, mais il s'attache à ce monde nouveau qu'il découvre et auquel il ne cessera de chercher à s'intégrer on serait tenté de dire « s'assimiler > - de plus en plus profondé-

Ce qui aura ses bons côtés inchraniables amities, amours passagères ou durables, intense satisfaction de se voir admis dans une société a priori sermée et qui, pourtant, accueille progressive ment ce jeune homme de bonne volonté, - mais comporte aussi des épreuves de plus en plus sévères. Simplifions, là encore, l'itinéraire. Constantin Rissoy, qui a déjà comm en Mandchourie les plaisirs de l'occupation japonaise, est arrêté pour la première fois en 1937 par la police de Tchiang Kal-chek Rien de grave et le voici, l'année suivante, à Yenan, faisant ses classes avec les « jeunes cadres » de l'armée rouge, se pénétrant de l'enseignement de Mao.

#### D'une prison à l'autre

Mais one fait un jeune Russe qui n'est membre d'aucun parti communiste - dans cette petite troupe de guérilleros chinois? C'est bien la question que l'on se pose à la fin du «stage» et qui vaut alors: à Rissov d'être pratiquement abandonné à son sort quand l'aventure se termine. dant, pour éveiller l'attention des services secrets du Kuomintang, qui, très vite, retrouvent cet élé-

Marie Rousseau

A l'ombre

de Claure

Deux ans

es clarisses

Le Monde

chez

A l'ombre de Claire

Marie Rousseau décrit sa vie au monastère avec

précision et froideur, comme pour tenir à distance les

blessures qu'elle en a gardées." Josyane Savigneau/

Un livre aussi inattendu que la sonnerie des matines

dans un concert de rock ou le chant du miserere dans

un congrès de la C.G.T." Angelo Rinaldi/L'Express

à la révolution chinoise de Constantin Rissov

ment subversif et le mettent à de mansuétude, ne trouvent pas

BERENICE CLEEVE.

Il y restera huit ans et ne recouvrera la liberté qu'après la fin de la guerre. Pas pour très longtemps. Il ne sert à rien, pour le régime communiste qui s'installe, d'être un ancien de Yenan ou une victime passée de Tchiang Karchek. Rissov est un éternel suspect et retourne en prison des que le climat politique s'altère, trois fois encore, jusqu'à ce qu'un départ définitif lui évite in extremis une ultime arrestation, dans les premiers mois de la révolution culturelle.

Cela fait beaucoup de prisons, d'interrogatoires, de privations. Oui, mais en Chine... Car à travers toutes ces épreuves, émaillees de deuils et de trahisons diverses - c'est ce qui passe le plus mal. - Constantin Rissov reste éperdument amoureux de ce pays qu'il aura appris à connaître aussi bien sur les bancs des universités que dans les geôles du Kuomintang, puis dans celles des communistes. Toute une foule de rares sont ceux qui, pour une raison ou pour une autre, et ne serait-ce que pour un geste isolé

quelques échantillons sons forme d'anecdotes ou de contes, à la manière de ces multiples petits plats qui, dans un bon hanquet chinois, sont afferts pour yous ouvrir ou entretenir l'appétit.

Jean Pasqualini et Philippe Franchini ont déjà décrit cette Chine en guerre et en révolution (1), et le témoignage de Constantin Rissov fait bien souvent penser an leur par ce parfum d'amertume mais aussi de nostalgie qui en émane, ce souvenir d'une Chine cruelle mais fascinante, où le meilleur côtoie le pire, mais humaine et dont les portes s'entrouvrent sur l'épreuve initiatique du malbeur.

Une Chine aussi dont ne subsistera plus bientôt, sans doute, que le souvenir, même si pour quelques lecteurs toute une série de points de repère, de Harbin à Shanghal en passant par Pékin et Chongqing, sont encore bien reconnaissables. Mais le temps passe, et si les prisons, n'en doutons pas, sont toujours là, les voleurs volants - et les érudits chargés d'années qu'on y rencontre se font de plus en plus rares.

\* LE DRAGON ENCHAINÉ, de Constantin Rissor. Préface de Jacques Guillermaz. Laffont, 359 p., 95 F.

(1) Jean Pasqualini : Prisonnier de Moo, Gallimard, 1975. Philippe Franchini et J. Pasqualini, les Diables de papter. Presses de la Cité.

# Makhno l'homme à abattre

grâce aux yeux et dans le cœur de

cet insatiable amateur d'huma-

nité. De ces « voleurs volants », si

légers qu'aucune prison ne peut

les retenir, à ces vieux lettrés dont

la mémoire est chargée de trésors,

en passant par la compagnie

d'artisans héritiers de traditions

séculaires, Rissov puise à toutes

les sources de ce qu'il appelle « la vraie culture chinoise ». Pour

nous en servir, au fil du récit,

Alexandre Skirda retrace l'histoire des soviets libres d'Ukraine

des « incidents », des dysfonctionnements, des anachroderturbent les bulle tins quotidiens du camp vainqueur. Il en va ainsi pour la Makhnovatchina, ce grand mouvement libertaire d'émancipation sociale, et pour son acteur fondamental, Nestor Makhno, paysan, théoricien des soviets libres d'Ukraine, homme à abattre, haï des blancs, de Denikine, Koltchak, Wrangel, pourchassé par la Tchéka de Lénine et Trotski. L'ouvrage d'Alexandre Skirda relate cette guerre des gueux dont Makhno, né en 1889, fut le héros.

L'immense travail accompli par l'un des spécialistes incontestés de l'histoire du mouvement anarchiste éclaire à plus d'un titre l'emprise bureaucratique des boicheviks sur le mouvement social russe. Tout d'abord, il contribue à dépouiller la personnalité de Nestor Makhno des falbaias dont l'habillèrent d'abord les ennemis du meuvement libertaire, puis les thuriféraires d'un anarchisme romantique qui ne dresse des icônes qu'aux perdants, qu'aux

#### La colère de Trotski

Avec une impressionnante érudition, Alexandre Skirda montre ment les armées rouges de Trotski n'eurent de cesse d'éliminer les soviets antiautoritaires de la Makhnovstchina ukrainienne: · Piotr Archinov (...), témoin oculaire de cette guerre d'extermination, évalue, pour l'année 1920, d'après les calculs les plus modérés, le nombre des paysans fusillés ou mutilés par les autorités bolcheviques à près de deux cent mille! Et à un nombre sensiblement égal les déportés en Sibérie et ailleurs. Les sinistres records des blancs som battus audelà de souse limite. »

Les léninistes devaient « réduire » cette république qui s'en prenait au capitalisme privé

'HISTOIRE immédiate et étatiste, s'appuyant sur les trafait le plus souvent litière ditions d'un peuple paysan qui, en quelques années, avait élaboré, sans avant-garde autoproclamée, une pratique collective de la pro duction et qui, insensiblement, se ralliait le prolétariat de Kron-stadt, de Biélorussie, de Russie.

Même au plus fort de l'« union » avec l'Ukrainien contre les armées blanches, Trotski ne pouvait réprimer sa colère: « L'armée de Makhno est le pire visage de la guérilla, bien bons soldats. Impossible de trouver la moindre trace de discipline et d'ordre dans cette « armée » où les commandants sont élus. » Crime de lèse-général rouge!

Une fois conjurée la menace contre-révolutionnaire, il faudra se débarrasser définitivement de Makhno. Lénine prendra la plume, le 16 novembre 1921, pour tancer rageusement le « camarade Skliansski » : « Notre commandant militaire a échoué lamentablement en laissant échapper Makhno (maigré l'immense supériorité des forces et les ordres stricts de le capturer), et il échoue à présent encore plus lamentablement en se montrant incapable d'écraser des poignées de bandits »... Cependant Makhno finira par être vaincu, et il s'exilera à Paris. Publiciste au Libertaire, cordonnier, épicier, il disparaîtra en 1934. Il repose dans le carré des victimes de la

Commune, an Père-Lachaise. Par la traque, la recherche historique des sources premières. l'ouvrage de Skirda brosse une épopée militaire qui en remontre aux romanciers du genre. Et surtout il fait la lumière sur l'aventure prodigieuse d'un groupe d'hommes qui devaient, parmi les tout premiers, s'opposer à une machinerie sociale qui déconcerte encore les plus lucides.

ALAIN DUGRAND.

\* LES COSAQUES DE LA Liberte, d'Alexas Lattès, 476 p., 115 F.

# La situation des enfants dans le monde

Le support annual de l'UNICEF 1995 est parte

Comment grâce à la stratègie de "mobilisation sociale" il est possi-ble de mettre la vaccination à la portée de millions de parents du es monde et sauver un million d'extants dens l'annes.

Aubier / Unice

# **DÉCOUVERTE**

jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grees, 140 F - La nouvelle édition revue et augmentée d'un classique. • Samir Amin, a déconnexion, 120 F - Une présentation et synthétique de les concepts clés dans l'œuvre de Samir Amin. • Sous la direction de Bénigno Cacérès e guide de l'éducation populaire, 96 F - Un ouvrage de référence sur le secteur le plus vivant du mouvement associatif. • Pierre Léon, Chants

de la toundra, 80 F - La première anthologie de littérature orale inuit. Cabral, <u>Le passeur de</u> 33 sonnets — Le mal et des poèmes préfacés par Tahar Ben Jelloun.

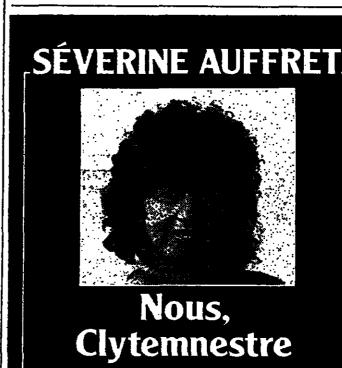

Prix Marcelle Blum de l'Académie des Sciences Morales et Politiques 1985

.des femmes .



Actoring Vitez Vannis Kokkor, für ihr Lavre de Lucrèce Borgia, — Les Ben schne de Lucrèce Borgia, — Les Ben Ben in 1985 ann noté en marge du leur de la passe dans le temps de la passe dans le temps de la repéssor passe de la repéssor Amando Valiadares : Mémores de prin Armando Valladares a eté lucia Armanac Valladares a eté bés la 1962 grace à une active campage na la recorde son long calvaire des et le la compage na la compa MA UT PRINCE OF LEGISLES Albert Market

de parties d'ethecs (Editions Gage

en practice (Editions Alberts 536 Motion Serge Carmers. — ell y a quelle constante. de mélancologe des serge qui le rend exemplare les Octors and prétace de ces ones les libération des ones les Liberations après sa libération des ones les Liberations acrès les eventements. (Editions Acts Set 100 f.)

TRANGERES Machine Mabosco : intransigeances - I Americana, d'arraies et de lettres au p

maken de to : ce dant se préocupéte Best Come to Se definissan conne to Petrole Jes school Trançais ; long there de the controverse avec letter & in the la 13.590 arricles de ligities Servery 348 p. 100f) San Martine Said Mahrane done the charrone ters aquelle il n'aphan Time Towards a training on parents may
the towards at training on parents may
the towards of the care. Educate Small
the training of the care of the c

Billiand Warout - mar and et son domere. Construe autor 6 Marginer 7 of Jennier Stud une lighte The service of a restrict of the general Mar Surface Eptons Alon Mos Services of the Arthrette Rober Couperus - 3 Force des térêbra

Tien por yard, remandes regard Sept Septem September 1997 www. un grond fortan east en life ens No German month de négation Mengania vicini de finapella;

Marin Clestons et restrat. Commence Section of the Part o The test of the side of the state of the sta Big appearance of the control of the comment THE CONTRACTOR OF MYS STOVES STOWNED 📭 । स्थापना हुन्द्रे 👍 हुन्य सहर सहरहरू हा हैता 110

Merchan sous forme name. ःक्य देन अव्यक्तिस् क्रियं 1753 CD 1954-1985 (in mai de textes disensen in spay di Coremite des recherches & de of immement a la membra des avertir institution is in the Martin Lberrow, Company veitie i brottian Destant in te l'arre-Jean Labarrier, fran Larracie, Rene Viago, France mond. Rene Schere, Parie is merca figurest, core min. CONTROL Editions (bent %

Vica Terard 184 p. 78L bre 1981 a lige de inguis TORIGINAL PRIMARY OF THE PRIMARY OF raire ies diverse calle si Scheme des libertes se à la se

GRASSET

#### • LETTRES ÉTRANGÈRES

# Découvrir enfin **Eudora Welty**

Dix-huit nouvelles étincelantes publiées en 1941 par la grande dame de Jackson, Mississippi

ONSIDÉRÉE comme un des meilleurs écrivains vivants des Etats-Unis. titulaire des plus prestigieuses récompenses littéraires de son pays (prix Pulitzer, American Book Award for Fiction, Médaille d'or du roman, etc.), Eudora Welty n'a pas eu de chance, jusqu'ici, avec la France. Deux romans traduits en français depuis trente ans (1) n'avaient pas réussi à faire connaître cette femme discrète, secrète, en dehors des modes, en dehors des engagements politiques, qui a influencé nombre d'écrivains américains blancs et noirs d'aujourd'hui. C'est son premier livre qui paraît aujourd'hui chez Flammarion, un recueil de nouvelles intitulé en français l'Homme pétrisié (2), qui, à cause des labyrinthes mystérieux de l'édition de littérature étrangère, nous arrive plus de quarante ans après sa parution aux Etats-

Il est étrange pour le lecteur de découvrir en 1986 des textes considérés comme des classiques dans les manuels universitaires. Ils furent écrits, entre vingt-cinq et trente ans par une dame du Sud qui a plus de soixante-quinze ans! Car Eudora Welty vit dans la ville où elle est née, le 13 avril 1909, et où elle a passé à peu près toute sa vie : à Jackson, Mississippi. Et si à peu près toutes ses œuvres se passent dans le Sud profond, elle n'aime pas du tout être qualifiée d'écrivain sudiste ou régionaliste...

Dans son dernier livre (3), des Mémoires sur sa famille et sa jeunesse à Jackson qui nous renseignent avec beaucoup de charme et de finesse sur sa formation d'écrivain, les trois chapitres illustrent parfaitement sa manière de travaillet (« écouter, apprendre à voir, trouver une voix »), et permettent de suivre son itinéraire jusqu'à son premier emploi d'agent de publicité de la Works Progress Administration – créée par le président Roosevelt pour combattre la Dépression, - puis jusqu'à l'Homme pétrisié.

#### Des drames imperceptibles

 Je suis un écrivain issu d'une vie protégée, écrit-elle à la fin de ses Mémoires. Une vie protégée peut aussi être une vie pleine d'audace. Car toute audace sérieuse part du dedans. » En effet, il y a une récile audace dans ces dix-huit nouvelles d'apparence anodine, comme suspendues dans le temps et dans l'espace, qui fixent un moment capital dans l'existence de gens ordinaires : commis voyageurs égarés, vagabonds, chômeurs, faibles d'esprit, violeurs, adultères, riches et pauvres, Blancs et Noirs... Un moment capital qui, dans la moitié au moins des nouvelles, est celui de la mort au terme de débauches de rêves, de visions, d'illusions, d'obsessions, d'hallucinations, et de ressassement des souvenirs qui sont le propre de la condition humaine. Autant de destins dont le sens nous échappe. « On ne saurait dire si les sens ou l'esprit sont d'abord captivés, écrit très justement dans sa thèse Danièle Pitavy (4); plus tard, car c'est affaire de maturation, le cœur est pris. .

Admiratrice de Jane Austen, de Virginia Woolf et d'Anton Tchekhov, Endora Welty a l'art de décrire les émotions en trouvant le mot juste, l'intonation du dialogue qui révèle les person-

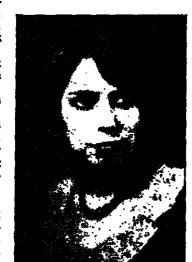

nages. Sa familiarité avec ceux qu'elle observe est telle qu'on l'imagine épiant des gens très différents d'elle pour nourrir son imagination, pour aller au plus profond de la complexité de l'homme, avec un « œil-caméra » qui cadre d'une façon précise la scène observée, comme dans Un souvenir: - Depuis que j'avais pris des leçons de peinture, je me servais de mes doigts comme de petits cadres, pour tout exami-

A la première lecture, on demeure désarçonné par ces drames imperceptibles, ces intrigues banales qui s'interrompent soudain, et vous laissent en suspens, qui suggèrent plus qu'elles ne disent et distillent petit à petit ce que les personnages ont dans la tête, sans s'exprimer forcément,

Et cela dans une prose imagée, cisclée, maîtrisée : la famille des acrobates minée par l'âge, l'embonpoint, l'impuissance et l'adultère destructeurs de l'Ordre et de l'image de la « pyramide Zasto » (Acrobates dans un parc); la vieille fille laide qui se noiera dans son reflet (Clytie); les commères qui vont voir les monstres après le travail et profitent, sans s'émouvoir, de la monstruosité (l'Homme pétrifié); le chômeur venu à New-York trouver du travail, qui tue sa femme enceinte et gagne le jackpot, tandis que les pétales de rose se confondent avec les taches de sang (Des fleurs pour Marjorie); la vieille négresse Phoenix Jackson, qui marche vers Natchez, a des mirages et parle aux oiseaux (Un sentier battu); le dernier jour de la vie d'un représentant qui, au moment de mourir, s'aperçoit qu'il n'a rien compris à la vie (Mort d'un voyageur de commerce); le couple diabolique - les Fischer - qui lit dans le journal que « Mrs Ruby Fischer a connu l'infortune de recevoir une balle tirée par son mari », (Fait divers) : la maladie de la persécution de la postière qui fuit sa famille (Pourquoi j'habite à la poste); ou encore la tentation mystérieuse qui pousse Mrs Larkin à vouloir tuer son jardinier dans ce jardin luxuriant où tombe la pluie (Un rideau de verdure).

· Dans toutes ces nouvelles, dont la qualité s'échelonne sur la

#### Yves MARQUET Poésie ésotérique Yes Margan ismailienne La Ta'iyya de 'Amir b. 'Amir al-Basrī Edition critique bilinque arabe-trancais de ce très beau poème du XIV siècle. Un volume. 248 pages 148 F. En vente chez jous les bons libraires et chez l'éditeu MAISONNEUVE ET LAROSE 15. rue Victor-Cousin 75005 Paris - Tel.: 43.54.32.70

# Retrouver Ernst von Salomon

On réédite les Cadets et les Réprouvés: une œuvre essentielle pour comprendre l'Allemagne d'après 1919

palette de l'excellence, je ne RONNE idée que de rééditer les Cadets et les 1 trouve rien de faux ni de forcé », écrivait Katherine Ann Porter, la Réprouvés d'Ernst dame de Baton-Rouge, qui n'avait pas encore écrit la Nef des fous von Salomon. Deux volumes : une même œuvre essentielle pour la dans sa préface, en 1941. Elle compréhension de l'Allemagne de avait raison : près des zinnias, des l'après-première guerre monazédaracs et des champs de coton, diale; essentielle aussi pour comil faut retrouver Eudora Welty, de prendre le comportement individualiste de certains hommes de ce temps-là et de notre continent. NICOLE ZAND. Avec is révolution russe, fantasti-\* L'HOMME PÉTRIFIÉ, que remake de la Révolution frand'Endora Welty, nouvelles traduites de l'anglais par Michel Gresset et çaise et de la Commune, l'Europe est entrée dans le tourbillon des rine Ann Porter, postface de Michel Gresset, Flammarion, Bibliothèque actions collectives. Naturellement, la révolution bolchevique est l'œuvre de quelques individus : mais ils ont mobilisé un peuple, (1) Mariage au Delta, traduit par Lola Tranec (Gallimard, 1957), et la Fille de l'optimisse, traduit par Louise Servicen (Calmann-Lévy, 1974). des classes, une nation, et se sont abrités derrière ces entités collectives pour fonder leur action. (2) Ce recueil de nouvelles avait para en 1941 sous le titre d'une autre Ainsi procédèrent dans la foulée Mussolini et, plus tard, Hitler,

#### Répendre à l'humiliation par la résistance

Franco, etc.

(3) One Writer's Beginnings (les Débuts d'un écrivain), Harvard University Press, 1984, et Faber and Faber. En ce même temps, quelques hommes affirmèrent leur singularité: von Salomon au service de l'irrédentisme allemand, André d'Éudora Welry : la mort de Méduse. Thèse de doctorat d'Etat. Février 1982 Malraux à celui de l'espérance révolutionnaire.

ressemble pourtant pas à celui de l'anarchie. Des bolcheviks (Rosa Malraux : cancre au lyose, il est Luxemburg et Kari Liebknecht) placé en désespoir de cause par ses parents à l'école des cadets, établissement qui me semble intermédiaire entre le Prytanée militaire de La Flèche et les écoles de Saint-Maixent on de Saint-Cyr. Que le lecteur venille bien prêter attention any dates: Ernst von Salomon est né ca septembre 1902. Il entre chez les cadets vers 1913. Quand l'Alfo-magne fiéchit, en 1918, il est renvoyé dans sa famille. A seize ans. Il n'est pes vraiment encore un cadet, c'est à dire un élève officier on un aspirant : il est ce que l'on appelle dans son école un « ballot ». Chez sa mère, il est une âme en peine qui promène désespérément l'uniforme de l'école qu'il croit prestigieux. Survient l'armistice de novembre 1918, dont il lit les stipulations sur des affiches. Il est bouleversé, tandis que ses compatriotes manifestent leur soniagement. On ini crache dessus, on lui tape dessus.

Les Réprouvés sont le livre de sa réaction. Cette lecture-ci est ma troisième lecture des Réprouvés. J'ai lu cette œuvre, pour la première fois avant guerre, puis relue pour le Portrait de l'aventurier (1) à la fin des années 40. La reprenant maintenant, je suis saisi par son antivichysme. Ernst von Salomon réagit à l'humiliation allemande de 1918 comme quelques Français réagirent à l'humiliation française de 1940 : par la Résistance.

L'armistice de 1918 fixa les frontières occidentales de l'Allomagne et lui imposa nombre de servitudes militaires et financières. Mais à l'est de l'Allemagne... Les bolcheviks conciurent avec celle-ci, au début de 1918, la lix de Brest-Lilovsk mais la Russie semblait littéralement anéantie par la guerre civile qui la ravageait. Des provinces restaient à sauvegarder ou à reconquérir. D'abord, les pays baltes, sanc-tuaire de l'Allemagne impériale; ensuite la Silésie, que revendiquait la Pologne ressuscitée par les Occidentaux. Un Allemand qui le voulait pouvait poursuivre une guerre nationale, comme les Français libres poursuivirent bors de France, dans ce que l'on appelait l'empire, une guerre nationale. Guerre de volontaires, guerre individuellement, personnellement, choisie, où l'on s'affrontait tout à la fois à un ennemi indifférent et à un gouvernement méprisable.

#### Faire la guerre sans haine

Ernst von Salomon s'engagea en 1919 pour aller défendre les pays baltes. En 1919, il a dix-sept ans. Le dressage - ce que les Américains appellent drill - l'a préparé à l'action militaire. A dixsept ans, il est aspirant sur les bords de la Baltique, face à des éléments soviétiques qui veulent s'emparer de ces terres et à la marine anglaise qui entend les « protéger ». Cet enfant fait bien

Ce qui frappe le lecteur, c'est qu'il fait la guerre sans haine. Sans aucune haine. Il fait is guerre parce qu'il faut bien faire quelque chose. Parce qu'il se refuse à désespérer de la nation allemande. Le mot «patrie» a. sous sa plume, un sens péjoratif. Les patriotes cherchent le compromis avec les vainqueurs. Les nationalistes cherchent à maintenir une certaine idée de l'Allemage. Ceux d'entre nous qui se souviennent se souviennent bien que Pétain et Laval se disaient patriotes et que de Gaulle incarnait la légitimité nationale. Mais en nos temps, nous détestions franchement les collaborateurs et les occupants : von Salomon semble ignorer les collaborateurs.

Le destin de von Salomori ne L'Allemagne est en proie à tentent d'instaurer une République soviétique. Les sociaux-démocrates les liquiderent physiquement. Mais ce n'est pas l'affaire de Salomon. Peu lui importent les autres : il est obsédé per sa volonté de maintenir, de saaver ce qui peut l'être. Il fera la guerre dans le sod de l'Allemagne pour seuver la Silésie des appétits polomais. Mais le grand moment de von Salomon est encore à

> Rathenau incarpe ce moment. Ministre des affaires ôtrangères de la nouveile République allemande, Rathenau est un intellec-tuel juif (juif, von Salomon s'en fiche), qui a une certaine idée de l'Allemagne, qui croît en une Allemagne réconciliée avec l'Occident, et apte à vivre dans le cadre du traité de Versailles, pent-être aménagé. Rien de méprisable n'inspire Rathensu. C'est un humaniste - Gide le rencontre -, et en ces temps les humanistes n'aimsient pes la guerre. Chez un bouquiniste, von Salomon trouve un ancien livre de Rathenau (il inscrira, en exergae à la seconde partie des Réprosoés une phrase de Rathenau; « Ce n'est jamais d'agir qui déshonore, c'est de subir. ») il prêse ce inve à son ami Kern, encore plus activiste que lui. Kern le lui rend : . Tant d'étincelles et si peu de dynamite! >

#### Tout le prédestinait all nazigne

S'ils veulent que l'Allemagne ne subisse pas, il leur faut se débarrasser de Rathenan qui, tant pis pour l'anachronisme. « finasse » avec les Français. Une grande partie des Réprosovés est consacrée à la préparation de l'assassinat de Rathenan. Kern et von Salomon vont dans des moetings écouter l'homme politique. Leurs regards, partois, one fors surtout, se croisent. Ils ne se halssent pas. Ils appartiennent à deux mondes distincts, à deux familles d'esprit. Ils ne se méprisent pas. Mais ils sont inconciliables. Ils ne peuvent pas coexister. A ma connaissance, le meurtre de Rathenau est le seul assassinat politique suscité par l'admiration. Kern, secondé par von Salomon, tuera Rathenau le 24 juin 1922. Livré par un de ces délateurs que. deouis Judas, I'on trouve toujours près de soi aux moments difficiles, Kern est abattu pen après par la police allemande. Von Salomon, qui n'a pas encore vingt ans. est arrêté et condamné pour complicité à quelques années de pri-

La vie de Salomon se confond absolument avec son cenvre. Les Cadets. les Réprouvés : la chronique d'une épopée personnelle. Les Cadets: les années de formation ; les Réprouvés : la geste.

Tout prédestinait Ernst von Salomoa au nazisme. Mais il ne fut pas nazi, et si vous vous demandez pourquoi, lisez le Questionnaire (2), qui ramasse en un gros volume ce qu'il pensa et vécut de 1914 à 1945. Si d'horribles circonstances contraignent des Européens à s'opposer à je sais quels périls, les Réprouvés seront leur bréviaire.

#### ROGER STÉPHANE

\* LES CADETS, d'Erest von on. Traduit de l'allemand par Edmond Latrand et Ere Dessarre. Ed. Christian Rourgois - # 10/18 ». 184 p., 31 F

\* LES REPROUVES, traduit de l'allemand par Andrée Vaillant et Jean Kuckenburg - Ed Christian Bourgois ~ = 10/18 =, 384 p., 34 F.

(1) Portrait de l'aventurier, de Roger Stéphane, essai sur T. E Law-rence, André Malraux, Ernst von Salomon, préface de J.-P. Serire. Fasquelle. (2) Gallimard, 1953.

#### Le monde « sereinement douloureux » de Robert Walser

ES personnages du roman-Robert Walser, projections transparentes de l'auteur, se tiennent au bord d'une fracture, d'une faille creusée dans la instant de les engloutir. Mais, au contraire de Walser qui sombra définitivement, ses héros restent sur cette marge. Explicitée par l'auteur en termes sociaux ou affectifs, cette fracture trouve sens dans l'ordre métaphysique ; elle brise le champ de la connaissance. empêche l'accès aux êtres et aux choses.

Jackson, Mississippi.

anglaise, 312 p., 110 F.

Armand Himy, préface de Kathe-

nouvelle du volume : A Curtain of Green (Un rideau de verdure). La plus

ancienne. Mort d'un voyageur de com-merce, avait été publiée dans une revue en 1936, d'autres dans The Southern Review, grâce à Robert Penn Warren.

ires, 1985, 104 p., 2,95 £

(rontotée à l'université de Dijon).

(4) La technique dans l'œuvre d'Eudora Welty: la most de Médius

Errant dans les Enfants Tanner (voir € le Monde des livres » du 21 juin 1985) ou sédentaire dans le Commis, le héros walsérien parcourt le paysage inté-rieur dont le destin a dessiné pour lui les limites. Sa perception du monde se confond avec celle de la multiplicité des possibles. Inapte à élire l'un d'eux, il se laisse mener, prend simplement acte de ce qui lui arrive : bien plus, il place toute son énergie à accepter le choix

#### Un « morceau d'obéissance »

« issu des profondeurs de la société humaine, des recoins ténébreux, tacitumes et étriqués de la grande ville », Joseph Marti, le Commis, débarque par un matin pluvieux chez son nouveau patron, l'ingénieur Tobler. « L'Etoile du soir a est une maison bourgeoise où « règne d'emblée une certaine petite rondeur et plénitude ». Située dans un cadre enchanteur, elle offre la chaleur et le confort d'un vrai foyer, rien n'y manque : l'épouse discrète chien, la bonne chère, les cigares... Mais les affaires de l'ingénieur vont mal. L'a horloge-réclame » et ses autres inventions ne rencontrent pas le succès escompté. L'humeur du tyrannique Tobler s'altère au même rythme que sa situation financière. Malgré les dettes qui s'accumulent, on vit largement, sans compter. Le récit se termine sur la faillite de ia maison Tobler et le départ du commis.

Le « rude apprentissage » de Joseph Marti s'inscrit dans un schéma convenu, banal, sans surprises ni aspérités. Joseph est un distrait. La distraction semble même être l'option existentielle dont sa vie et ses rap-

ports avec autrui sont l'illustracier suisse allemand tion. Elle est une disposition particulière de son esprit, concentré sur une pensée, intérieure et inexprimée. Dans ce langage inimitable qui prend banalité, Walser écrit à propos de son héros : « Sa personne tout entière n'était qu'un coin de mouchoir, un appendice superflu, un nœud serré tout provisoirement. >

Joseph Marti, « morceau d'obéissance », accepterait volontiers de se plier aux lois mi régissent le monde - un monde réduit, il est vrai, aux dimensions de la maison Tobler. Mais ces lois sont pour lui autant de mystères; mystères d'iniquité, de désordre, d'incohérence... Son malheur est de ne pouvoir jamais rétablir l'harmonie de l'être, de devoir se tenir en souffrance, comme les autres héros de Walser, sur cette fracture dont il a été ques-

Plus concentré, moins ■ bavard > que les Enfants Tanner, le Commis est sans doute le plus beau, le plus bouleversant roman de Walser. II déroule, sans artifice, la vision d'un monde « serainement douloureux », « tranquillement

L'heureuse initiative de publier aujourd'hui le Commis, restitué, dans un français précis et justement heurté, par Bernard Lortholary (auquel on doit déià les traductions nouvelles du Château et du Procès de Kafka), appelle capendant une remarque : en 1974 paraissait à L'Age d'homme une version française du même roman de Walser sous le titre de l'Homme à tout faire. Nullement indigne comparée à celle de B. Lortholary, cette traduction, due à Walter Weideli, était, de plus, accompagnée d'une substantielle postface où le traducteur ait les difficultés de sor travail et ses options, et donnait de précieux renseignements sur la genèse de l'œuvre et sur l'auteur. À notre connaissance, cette version est encore disponible. Or cette édition - suisse il est vrai. - qui a le mérite de l'antériorité, n'est mentionnée ni par Galfimard ni par le traducteur dans sa très courte postface. Il v a là, pour le moins, une incorrection.

PATRICK KECHICHIAN. \* LE COMMIS, de Robert

Waiser. Traduit de l'allemand

par Bernard Lortholary. Galli-

mard, 255 p., 95 F.

#### **TÉMOIGNAGES**

# Le Quartier de la mort

(Suite de la page 15.)

Vollà pour les personnages. Le décor, c'est une cellule exigue, plongée dans une pénombre permanente - il n'y a pas d'ampoule électrique dans le réduit : l'action, c'est qu'il n'y en a ancune : les condamnés à mort ne travaillent pas, ne recoivent pratiquement jamais de visites (ils appartiennent à des familles qui sont trop pauvies pour pouvoir venir souvent à la prison), n'ont droit qu'à une demi-heure d'exercice quotidien et n'entretiennent avec leurs gardiens que de fugaces et administratives relations : les matons répugnent au contact de ces cadavres en sursis. En se couchant contre la grille de leur cellule et en tordant un peu la tête, les détenus peuvent entrevoir les émissions d'un poste de télévision installé dans le couloir.

Tout est donc organisé pour que leur tête-à-tête avec la mort ne soit pas troublé par les rumeurs de la vie, filt-elle celle, polluée et tordue, qui circule dans les travées d'un péritencier. Et ce têteà-tête dure le plus souvent plu-

sieurs années, dans le silence. Pour les autres, pour tous les autres, ils sont déjà morts. Le reste de la prison bruit de psychologues, de rééducateurs, de médecins, d'avocats, de surveillants, de pasteurs et d'avocats en tout genre, gardiens et garants du bon fonctionnement de l'institution carcérale. Les condamnés à mort, eux, n'appartiennent pas au système: ils échappent à toutes les justifications à travers lesquelles la société légitime l'incarcération: surveiller, punir, réhabiliter. Leur prison ne sert à rien. Ce n'est qu'un dépôt, un couloir, un temps pour rien que la machine s'accorde avant la mise à mort.

**MÉMOIRES** 

(Suite de la page 15.)

. On avait le sentiment de tenir

que j'ai mise en epigra

une formule d'avenir, se souvient

Narcejac, quelque chose qui cor-responde à cette phrase de

phe de Tandeta: « Le roman poli-

» cier que je connais et aut i'aime

Alors, lorsqu'une personne s'intéresse à eux, lorsque Bruce Jackson et Diane Christian témoiguent par leur présence et par leurs questions à ces vivants-morts qu'ils existent encore, les paroles jaillissent. Ce qui sort du tombeau, c'est avant tout de la parole. La parole d'une vie désormais cutièrement, absolument, vouée à la lutte contre la mort.

Foin de la jeunesse et des difficultés de l'existence, des regrets, des remards ou des protestations d'innocence! Il faut continuer à vivre, et c'est tout. Et dans cette perspective, toute idée de justice est évidemment absente. Inutile d'attendre du condamné on ne sait quel salut par le châtiment : la mort, Père Bruckberger, celle que d'autres vous infligent dans la sérénité des prétoires, est toujours vécue comme scandaleuse.

#### Un poème désespérément paisible

Alors, face au sort qui leur a été assigné, sace à cette civière sur laquelle on va les allonger avant de leur introduire dans le sang quelques centimètres cubes de poison mortel - comme si la société voulait se cacher derrière des rites d'hospitalisation pour ne pas voir qu'elle assassine, - il ne reste, pendant des mois, à ces cadavres en attente, qu'à se bat-

Pas avec leur passé, pas avec leur conscience, pas avec leur crime, mais avec des virgules de procédure, des volumes de jurisprudence, des appels aux familles et aux amis pour réunir les quelsaires aux émoluments d'un comme une obscénité. Nous han-

Les mystères de Boileau-Narcejac

juriste compétent - la plupart ont été condamnés à mort avec l'assistance d'avocats commis d'office. Un jeu avec les lois qui rend la majesté de la loi plus dérisoire encore et qui fait qu'on va mourir avec la scule pensée qu'une meilleure maîtrise du code, ou un peu plus d'argent, ou



< Enfermé dans une cage de 1,5 m sur 3, vingt-trois heures et quinze utes par jour... >

un juge mieux luné, auraient suffi à vous faire vivre. Du crime que l'on a commis, il ne saurait être question : la survie ne dépend que de la forme judiciaire, et jamais du fond.

Jackson ne commente jamais les déclarations de ses interlocuteurs. Cette froideur apparente, cette objectivité de méthode, donnent au texte une intensité souvent insupportable, celle de l'horreur dans l'ordinaire. Le moindre ques centaines de dollars néces- soupçon de lyrisme sonnerait ici

tons un lieu où la société a cessé d'être elle-même, un endroit bors de toute frontière voué à la seule présence de la mort. Ce n'est que dans un chapitre annexe à leur témoignage que les auteurs consentent à exprimer une opinion personnelle sur la peine de mort. Mais leur livre, dans son horreur et dans sa beauté, va bien au-delà du débat traditionnel sur l'exemplarité ou sur l'inutilité de la peine capitale : cette enquête anthropologique est également un poème magnifique, mouvant, divers, vibrant et désespérément paisible, dédié à la vie, ne subsistăt-elle que sous la forme d'une étincelle déjà proche de la

En avant-propos du livre, les auteurs, à travers les citations de deux politiciens new-yorkais qui s'opposaient sur la peine de mort, confrontent férocement la rhétori que des discours idéologiques à la réalite dense et dramatique qu'ils décrivent. • Où en serait la chrétienté, déclare, avant Bruckberger, le sénateur Donovan, si Jésus avait été condamné à une peine de huit à quinze ans de réclusion avec remise de peine pour bonne conduite? > Et le gouverneur Carcy lui répond : « Si le sénateur Donovan parvient à introduire la résurrection dans la peine capitale, je m'engage à reconsidérer ma position. Le Quartier de la mort ne permet plus, dans ce domaine, de se contenter de jouer avec les mots.

PIERRE LEPAPE.

\* LE QUARTIER DE LA MORT, de Bruce Jackson et Diane Christian. Traduit de l'américain par Jean-Pierre Carasso, Plon, collection « Terre Humaine », 390 p.,

Alors, Tandem est une fausse

# LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH

# **Faconde**

(Suite de la page 15.)

A faconde de Belletto s'exerce davantage sur l'imagination. Ses titres antérieurs en font ce que les puristes appellent, avec des pincettes, un auteur de « policiers ». Circonstance aggravante à leurs yeux : Sur la terre comme au ciel a inspiré un film réussi de Michel Deville, Péril an is demeure.

Paul Otchakovski-Laurens, le responsable des éditions qui portent ses initiales, POL, n'a pas rougi de s'adresser à la fois à son public, réputé exigeant pour la littérature, et au plus large public qui ne transige pas, lui, avec son plaisir, Avant d'écrire des histoires criminelles, Belleto avait publié de ces textes qu'on dit difficiles. La survie du roman suppose de telles passerelles, qui repondent de surcroît à une conception éclectique de la qualité.

Si le héros de Benoziglio est le temps de l'histoire rapporté à la durée intime, la vedette de Belletto est... la chaleur, telle qu'elle colle au dos et aux doigts, dans Lyon désert, au mois d'août. Si le narrateur Michel Soler songe à se tuer, c'est, vraiment, pour mettre fin à cette dégoulinade de tout l'être. Suicide pour cause de canicule : cela s'est-il

AR chance - sinon le livre n'existerait pas ! - Michel se reprend. La violence qu'il allait s'infliger, il la retourne contre les autres avec une rude détermination. Les circonstances qui l'y incitent défient le récit. Sechez que, tout en recueillant les souvenirs d'un pianiste allemand mutilé et obèse, cet ancien musicien devenu critique occasionnel va enquêter et intervenir, par suite d'une erreur de téléphone, dans une sombre histoire de rapt d'enfant. d'invalides muets, de greffes d'yeux, de médecins fous et de pharmaciens boliviers...

On dirait que le renoncement au suicide entraîne, chez le narrateur, un survoltage de son imagination, comme celui qui affecte inexplicablement les phares de sa vieille Dauphine rouge. Michel entretient, avec les événements qu'il suscite et les êtres qu'il croise, le même rapport approximatif, énervé et, pour tout dire, poétique, qu'avec les objets électriques, réfrigérateurs, téléphones, aspirateurs.

VEC les femmes, en particulier, le courant passe bizarrement, pas assez ou trop. L'argot psychobricoleur a un mot pour cela : notre homme est « à la masse ». Sa mère parle un sabir affectueux et opaque. Les fiancées, comme il sied dans les « polars », s'offrent sans manières. La canicule n'échauffe pas que les esprits.

Les larmes et le sang se mêlent à la sueur. Et pourtant, un vrai goût d'innocence reste en bouche, après ces débauches de sadisme. On ne situe pas bien le premier chaînon du Mal, comme s'il remontait trop haut dans la nuit des vengeances inexpliquées. Michel ne sait pas comment rétablir la logique du pardon et du plaisir, si elle existe. Il se contente de rivaliser d'invention avec la haine, et de combattre la moiteur de l'été.

A faconde fantaisiste fait partie de ses armes contre l'absurde meurtrier. Comme Benoziglio, Belletto ique sur les mots. En enfants du limon Queneau, tous deux tombent brusquement en amét devant une assonance ricolote, et en perdent le fil de leur narration. Rien ne leur paraît plus urgent, tout d'un coup, que de décrire le bruit d'un pigeon tombant d'un toit, mort de chaleur, ou d'un taxi bringuebalant, Rien n'a plus d'importance, en somme, que la littérature, honorée comme la jeune génération honore les choses, c'est-à-dire la langue dans la joue, les poings dans les poches, en shootant dans des capsules de bière.

Chez Belletto. la cassion des mots prend volontiers un tour macabre, qui en souligne la violence pudique. Les métaphores les plus frémissantes portent sur le grisâtre des putréfactions avancées. Façon de conjurer le néant où le narrateur a failli sombrer, et au-dessus duquel le maintient sa prose pleine de bonheurs surpris.

★ LE JOUR OU NAQUIT KARY KARINAKY, de Jean-Luc enozigiio, Le Seuil, 254 p., 79 F. \* L'ENFER, de Belletto, POL édit., 396 p., 83 F.

#### « Le suspense, c'est le silence »

» deux types d'esprit incompati- s'imposer une discipline. J'écri- consession et un vrai roman à sus-

» de combiner les qualités de ture et une écriture. Il fallait

Un vrai miracle, en somme. Trente-cinq ans sans une scène de ménage. Un couple modèle, dont, tout de même, Narcejac semble être l'autorité. - Pas du tout, estime-t-il, on n'a jamais été un couple où l'un faisait marcher l'autre. - Mais l'un écrivait, l'autre pas. Et dans ce livre, qui est plus d'amnésie que de mémoire, aucun des deux ne dit comment était vécue, à chaque roman, cette partition des rôles.

- Dans Tandem, nous avons voulu faire le point sur ce que nous avons découvert au sil des années, dit Thomas Narcejac : comment amener une histoire à son point de simplicité. Un bon romancier est celui qui allège son texte. Un bon auteur de policiers est celui qui allège son projet. Par exemple, il ne faut pas faire de dialogues sur une histoire à suspense. Le suspense, c'est le

bles : ceux qui sont capables vais tout. Jamais Boileau n'a dit : pense. Que de silences sur cette » d'imaginer un puzzle froide- « Je refais cette page. » On n'a création à deux, sur l'alchimie qui ment calculé manquent de la jamais été rivaux. Chacun faisait sait d'un concepteur et d'un scriple travail que l'autre n'aimait pas teur un unique auteur. Que de « blancs » pour ne pas savoir, en refermant le livre, qui est Boileau-Narcejac ». Comment M. X... l'interviewer, peut-il être si complaisant, si peu embarrassant pour ses interiocuteurs? Thomas Narcejac finit par avouer. Comme d'habitude, il a

tout écrit, après avoir parlé avec Pierre Boilean. M. X., n'existe pas. Cette fois, ils sont non plus deux, mais trois, en un seul. Douze chapitres, douze faux enregistrements pour brouiller encore plus trente-cino ans de suspense. La solution? Elle est entre les lignes, entre les fausses questions et les vrais réponses, entre les boutades et les ellipses. Quant à Boileau-Narcejac, «il» n'en dira sans doute pas plus. « Il » a un certain culot, le grand-père à deux têtes du roman policier. Et « il » garde une belle jeunesse, avec cet ultime pied de nez aux lecteurs trop curieux.

JOSYANE SAVIGNEAU.

\* TANDEM OU TRENTE-CINQ ANS DE SUSPENSE de -Narcejac. Denoël, 200 p.,

# Le vieil homme et la neige

» est une tentative un peu vaine nous avions les deux. Une struc-

LS n'ont pas froid aux yeux. - le narrateur de sobiante-cinq les pépés de la littérature policière l Pour la première fois dans une couvre déjà bien remplie, Boileau et Narcelac s'en-vont-à-la-neige, tout Schuss - c'est le titre de leur demier roman — sur les pentes d'isola 2000, où l'on procède. en grand secret, aux essais d'un ski révolutionnaire. Des essais tumultueux : des différents champions qui ont accepté de jouer les cobayes, le premier se tue, le second se fracture une jambe, le 'troisième' tombe... Accidents dus à un défaut de conception du nouveau matérial ? Ou crime, sabotage, comme paraissent l'attester des lettres anonymes? Car le Torpedo - ou le Véloce - est la demière chance de la vieille ison Combaz et sa propriétaire, Berthe. Et des vautours guettent le moindre de ses faux pas, prêts à tout, semble-t-il, pour s'approprier le formule ou, à défaut, « couler » un concur-

Voilà pour l'intrigue policière. Une intrigue prétente à vrai dire. qui décevra sens doute les amateurs de suspense. Car il n'y a, nt, pas trace, dans Schuss, d'une de ces construc-tions machiavéliques, d'un de cas coups de théêtre diaboliquement agencés qui ont si souvent, été le marque du célébre tandem.

Boileau et Narcejac ont préfere se souvenir que, des l'ori-gine et leur fameux Celle qui n'était plus..., ils avaient su excessives. Et c'est bien le récit, sous forme de confession, de l'amour exigeant, exclusif, à fleor de nerfe, voué par Georges ans — à la fille de Berthe Com-baz, qui porte tout entier leur nouvel ouvrage. Dès les premières fignes, tout est dit: ∡ Tout part d'Evelyne et tout lui fait retour, C'est elle aui est ma maladie... Au début, j'avais honte. Un vieux bonhomme comme moi s'accrochant aux jupes d'une gamine de vingtdeux ans, je trouvais ça vaguement répugnant... » Avec une tendresse gour

mande et une précision d'ento-

- fougue et de la vivacité exirées

» par un style viyant. » Nous,

mologiste, Boileau et Narcejac, délaissant une enquête somme toute banale, vont s'attacher au désordre amoureux du vieil homme. Un slalom sans fin, entre hésitations, angoisses, bonheurs furtifs et accès de lucidité. Alors que, enfin, il fait l'amour avec une Evelyne « très à l'aise, gentiment lascive, comme une fille pour qui l'amour est un exercice sans problème », Georges reste muet, qui se demande pourquoi, « Bu cœur de [sa] joie, était lavée, comme un ver, une crispation de tristesse s. C'est qu'eu fond il sent bien que cette passion est sans espoir. Au terme d'un percours semé de traîtrises, il chutera lourdement, y perdant tout ou presque. Il est parti trop tard, bien trop tard, avec ce handicep insumonta-

Venant de romanciers octogénaires qui signent là leur querantième collaboration. ce constat a tout de la facétieuse

BERTRAND AUDUSSE.

\*SCHUSS, de Boileau-Narcejac, coll. - Sueurs froides », Denoël, 200 p. 68 F.



HORS DE SOI est d'une grande qualité. Il y a là un homme, ce n'est pas si fréquent, une ame aussi, pourquoi pas." Claude Mauriac: Sud-Ouest

"Ne ratez pas HORS DE SOL vous y trouverez un cocktail inattendu à la saveur cioranesque. Roland Jaccard / 24 Heures

Dans Les Nouvelles Littéraires DE FEVRIER

# **CIORAN** BÉJART LE CAIRE

\_Le cinèma anglais,

ou l'art de rire dans les cimetières \_Les grands peintres hollandais du XVII<sup>e</sup> siècle \_Jeanne Folly

et la littérature érotique féminine

Février. Nº 3 en vente chez votre marchand de journaux



PAllemagne d'après 1919

L'Allemagne est en Ruel
l'anarchie. Des bolchevit (in
Lexemburg et Karl Lichted
tentent d'instaurer une lient
que soviétique. Les totat
democrates les liquideron de and at democrates les liquidents les **Mable** quement. Mais ce n'es le l'affaire de Salomon les le suivant le suivant le suivant le le suivant l Thereic M les on de vonlik importent les autres : il ca de par sa volonté de maintei e sanver ce qui pent l'être l'éni i and de l'all. guerre dans le sud de l'Allege pour sauver la Silésie de sud Maic le orani **(2)** 100 in les postrais. Mais le grand mon TABede von Salomon est cher 鄉 Non-M 486.

THE HO

PE OUT-

as dat

ole an

ME THE

: desca

l'école

WY1CO!

1918.

per des

: tandis

forten

crache

inte de

ME CEL

t . 6st

RYARI

metral:

and rea-table de fantais

HICKNER

TARE.

ion de france ionne ionn

Maria 14

ALC: U

A MATE

dires,

1 11

A dis

1 4

MATERIAL SECTION OF SEC

Rathenau incame te mon Ministre des affaires émple de la nouvelle République à mande, Rathenau est mi inch tuel juif (juif. von Sahma in fiche), qui a une certaine les l'Aliemagne, qui croit et a Allemagne reconcilié na l'Occident, et apte à vivie de cadre du traité de Vende pen!-cire aménagé. Rich megnisable n'inspire Rate C'est un humaniste - Gide ho corner -, et en ces lengs à humanistes n'aimaien pa guerre Chez un bouquisse a Salamen irouve un ancientina Ratheran in inscrina, et com a la seconde partie des Rippo eure ; brase de Rathern : il ब रहा ्यमध्या d'agir qui deitage e'est de sutie . ; il préte a le à san ami Kern, encore plan trate and in Kern le hind · Teri d'et melles et a pa Christie .

#### Tout le prédestinait AR BAZISTRE

Sills vertient que l'Alema emimel fi see seedue on neturnisor de Raibenzame gris teet i'enzebroniss • rimasse • 2100 les fraçais le grande partie des Répresses portugativo e la préparationé Paratisticat de Rathenia Ime Port Salvenia vont dan dam mes foreier l'homme public Leren remarks carros me la suntail se mosear li nass was per in appenierentie monam daunce, i des inde d'actri. El re se mérisa p Was to the second by he peuvent pas coexiste. A M Change Spance, le mestité Ratherina de la seul arman president arreite par l'africaine Non- secrete for on Simo 10573 Railtonic le 24 mis 192 Late par in to as decimp Carery Bullia Con Louis William THE CE SCI BLY MERCES AND uid. Art at abatta pa and TIT & DOLLE SHETTING YELL क्रास्टर, दुवर व व हुवर क्षार्थात सम्बद्ध est arrête et condamit par est Printe à que ques années de pr

La via de Saleman se como A Designation and son case is Cares im Revents butto The receipt personal in בים בייניים בין בין

The processing English Saires as assessed Minis fut par men et si men Semander Parriadi, iber 20 22 22 22 23 1945 Sides The crowstance continue des Europeans à s'opposité Marie Later bright Re ROGER STEPHANE

\* LES CADETS, COR w LES CADETS, s'Det a
Section of Tracket de l'about 1
Section de Latrack et Est Disch
Section Pales REPROLIES

# société

#### **EDUCATION**

#### Les giscardiens veulent des «universités» privées

Suppression des diplômes nationaux (sauf l'agrégation), création d'universités privées, et autonomie renforcée des universités publiques, fin de la gratuité des études universitaires, possibilité de sélectionner les étudiants à l'entrée des établissements. Telles sont les principales mesures préconisées par le Conseil pour l'avenir de la France (CAF), association créée en 1982 par M. Valéry Giscard d'Estaing dans son dernier Cahier (1). Prévoyant l'abrogation de la loi Savary et dénonçant vigoureusement la situation actuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche (uniformité, bureaucratie, politisation, pénune de moyens), le CAF propose d'y introduire les principes de liberté, d'autonomie et de concurrence dans la perspective d'une «alternance libérale».

(1) Nº 9. L'Enseignement supérieur et la recherche. Conseil pour l'avenir de la France, 250, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris. Tél. : (1) 45-44-01-53.

#### LOISIRS

#### OPA de l'opposition sur Disneyland

M. Jacques Chirac a reçu, mercredi 29 janvier, à l'Hôtel de Ville de Paris, M. Richard Nunis, président de Disneyland International. Celui-ci était accompagné par M. Michel Giraud, président (RPR) de l'Île-de-France, MM. Alain Peyrefitte et Didier Julia, députés (RPR) de Seine-et-Marne, et de M. Paul Séramy, sénateur (UDF) et président du conseil gécéral de Seine-et-Marne. A la sortie de cette entrevue, M. Giraud a déclaré que M. Chirac, lui-même et leurs amis souhaitaient que soit créé un établissement public spécial pour conduire l'opération Euro-Disneyland. Or il existe déjà Epamarne, établissement public créé par l'État en 1980 pour le développement de Mamela-Vallée, et qui devrait jouer ce rôle. Mais les élus de l'opposition le soupconnent apparemment d'être dominé par des personnaîtés locales du Parti socialiste, comme MM. Jérôme Bouvier, président d'Apamame, Jean-Pierre Fourré, député (PS) de Seine-et-Mame et vice-président de l'Assemblée nationale, et Lucien Mayadoux, maire (PS) de Torcy et président du syndicat d'agglomération de Mame-Val-Maubué.

#### MÉDECINE

#### Le professeur Jean-François Girard est nommé directeur général de la santé

Sur proposition de M™ Georgina Dufoix, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, le professeur Jean-François Girard a été nommé directeur général de la santé, au conseil des ministres du

[Né le 20 novembre 1944 à Luçon, Jean-François Girard devient docteur en médecine en 1974. En 1979, il est nommé médecin des Hôpitaux de Paris

#### MORT DU PSYCHOLOGUE **LEOPOLD SZONDI**

Le psychologue Leopold Szondi est mort le 24 janvier à Küsnacht en Suisse, à l'âge de quatre-vingt-douze

Né le 11 mars 1893 à Jnyitra (alors en Hongrie, aujourd'hui en Tchécoslovaquie), il a fait ses études de médecine à Budapest et a été de 1927 à 1941 professeur de psychopathologie et de psychothéra-pie à l'école supérieure de médecine raciale, il a été déporté à Bergen Belsen. Après la guerre, il se réfugie en Suisse. Fondateur d'une théorie s'inspirant de la psychanalyse et affirmant le caractère héréditaire des névroses dite « analyse du destin ., il fonde en 1969, à Zurich un centre d'enseignement et de recher-

Il est l'auteur d'un test célèbre qui porte son nom, consistent à établir le portrait psychologique d'un individu à partir de ses réactions à une série de quarante-huit portraits photographiques qu'on lui présente.

Il avait raconté son itinéraire personnel et intellectuel, et exposé les bases de sa théorie dans un entretien publié dans le Monde daté 18-19 avril 1985 et repris dans le volume Entretiens avec « le Monde », tome 5: l'Individu (Le Monde-La découvert). Plusieurs ouvrages de lui ont été traduits en français : l'Intelligence défectueuse (1925), Diagnostic expérimental des pulsions (PUF, 1973), Liberté et contrainte dans le destin des individus (Desclées de Brouwer, 1975), Introduction à l'analyse du destin (tome 1, 1975, tome 2, 1984. Nau-

et maître de conférences agrégé à l'hôpi-tal Broussais de Paris (service de néphrologie). Parallèlement à ses acti-vités hospitalo-universitaires, il poursuit des activités de recherches en immuno-néphrologie au sein de l'unité 28 de l'INSERM. En outre, il s'occupe de la formation continue des afraéralites du l'INSERM. En outre, il s'occupe de la formation continue des généralistes du quatorzième arrondissement de Paris et il est chargé de l'organisation des 2 et 3 cycles des études médicales à l'UER-Bronssais-Hôtel-Dieu de 1979 à 1983. Le 1 e octobre 1983, il entre au cabinet de M. Alain Savary, ministre de l'Education nationale, en tant que conseiller technique. Il conservera ce poste au cabinet de M. Jean-Pierre Chevènement, s'occupant plus narticulièrement ment, s'occupant plus particulièrement des affaires hospitalo-universaitaires (réforme des études médicales, réformes statutaires). A la direction générale de la santé, il remplace le professeur Jacques Roux, ce dernier ayant démissionné afin de pouvoir se présenter aux prochaines électiones sur une liste

#### **A PROPOS DE LA PROCRÉATION** ARTIFICIELLE

aux prochaines élections, sur une liste du Parti communiste, dans la région de Montpellier.]

Mass C. Labrusse (membre du Comité d'éthique), V. Pérol, J. Mandelbaum, et M.-O. Adnot, ainsi que M. Rosenczveig nous font remarquer que l'introduction de l'article du *Monde* du 29 janvier sur les problèmes éthiques posés par la procréation artificielle comportait une erreur.

C'est, en effet, l'équipe qu'ils for-ment qui a été mandatée par le gou-vernement aux fins de remettre au premier ministre, avant le le février, un rapport qui, précisent-ils, « ne saurait engager le Comité national d'éthique ».

C'est néanmoins sur la suggest de ce comité et de son président, le professeur Jean Bernard, que le gou-vernement leur a confié cette mission concernant la procréation artificielle et le statut de l'embryon.

Il appartiendra au gouvernem d'apprécier les suites qu'il décidera de donner au document qui doit lui être ainsi remis et d'organiser la consultation nationale qu'avait proposée le Comité d'éthique.

#### JUSTICE

#### A LA COUR D'ASSISES DES HAUTS-DE-SEINE

#### Autopsie d'une fusillade

L'agent Léon est mort d'une balle dans le dos.

Les policiers ont tiré douze sois.

Les malfaiteurs huit fois.

Mais l'arme du crime a disparu.

avec un sourire étrange : « Ma pau-

REUX COTTECTIONNELS pour des escro-

sification de chèques ou de curtes

libéré le 5 juin 1984, il se trouvait en

situation de sursis avec mise à

l'épreuve. Hélas, et il le sait lui-

même, il y a de nombreux sursis de

ce genre et peu de magistrats pour veiller à ce que soient remplies les

conditions de travail et de domicile

fixe à défaut desquelles ces sursis

devraient théoriquement être révo-

Serge Lesèvre, c'est autre chose,

Une famille disloquée. Un père

ouvrier agricole parti un beau jour

en Algérie, une mère désemparée

passant alors d'un compagnon à un

autre, ayant chaque fois de nou-

veaux enfants, autant de demi-frères

et de demi-sœurs pour Serge. Lui aussi, après des emplois éphémères

de carrossier, de valet de chambre

dans un hôtel, de déménageur, va

sombrer dans le voi d'abord, dans

l'attaque à main armée ensuite. Le

bilan, c'est ce casier judiciaire qu'il

connaît trop bien avec huit condam-

nations dont la plus lourde (huit ans

de réclusion criminelle) absorbera

les autres par le jeu de la confusion

des peines. A la prison centrale de

Poissy, c'est un bon détenu. Il

obtient ainsi une première permis-

sion de sortie en décembre 1983. Il

en respecte les obligations. Mais à la

seconde, le 23 mars 1984, il ne

Alors, il se souviendre de Teixeira

libéré, lui, le 5 juin 1984 et de sa

famille toujours indulgente et prête

voiture automobile. Et Teixeira sc

souvient de la même manière de

Lefèvre. l'invite au bantême de l'une

de ses nièces. Dès lors, ils unissent

leurs vies. Pourquoi ? Pour de nou-

veaux projets de voi à main armée.

pour des achats d'armes. Teixeira a

quitté de nouveau sa famille pour

louer un studio à Puteaux, rue Bel-

lini, dans un immeuble au pied

Dans la soirée du 10 octobre

1984, les voilà tous deux lancés, en

compagnie d'une entraîneuse, dans

une de ces « javas » qui s'achèvent à

l'aube. An cours de cette nuit, ils ont

duquel le drame va se jouer.

résiste pas et le voilà « en cavale ».

Le 11 octobre 1984, à 4 h 20. Joseph Léon, agent en tenue de la brigade anti-criminalité (BAC) des Hauts-de-Seine, est mort dans une rue du quartier de la Défense, à Puteaux, tue d'une balle de 357 magnum. Quelques instants plus tôt, avec son supérieur, le brigadier Lucien Sauvage et son collègue Michel Trochain, il s'appretait à interpeller deux hommes porteurs d'un gros sac et qu'il pensait être de simples voieurs « à la roulotte ». Soudain, ce fut la fusillade. L'un des hommes avait tiré sans atteindre personne mais, immédiatement, il y ent riposte de la patrouille et, en une minute, 20 balles furent échangées dont celle qui devait frapper dans le

dos Joseph Léon.

Anjourd'hai, devant les assises des Hauts-de-Seine, à Nanterre, c'est l'épilogue judiciaire. Les deux hommes de la nuit du 11 octobre sont là. Ils se nomment Serge Lefèvre et Alain Teixeira. Pour l'accusation, si le premier ne doit répondre que d'une tentative de meurire, car l'arme dont il a usé n'était de toute façon pas un 357 mais un P 38 spécial, le second est tenu pour le meurtrier de Joseph Léon. De cela, Alain Teixeira entend pourtant se défendre et son destin va dépendre, pour une grande part, de l'impression que feront les experts en balistique qui ont eu à situer l'emplacement de chacun des acteurs de la fusillade. Est-ce pour cette raison qu'il y a entre Teixeira et son coaccusé une si grande différence de comportement? Autant Lesèvre apparaît disert, sûr de lui jusqu'au bagoût, autant son compagnon paraît soucieux, mal à l'aise et, du même coup, lointain, comme s'il voulait fuir la réalité de ce procès, préférant se raccrocher à des regards amis qu'il quête sans cesse dans le public.

C'est en prison qu'ils se sont connus. A trente ans, l'un et l'autre ont déjà derrière eux un passé de délinquance affirmé. Mais, jusqu'à 1984, leurs chemins avaient été séparés. Alain Teixeira, c'est le fils d'un ouvrier consciencieux et appliqué devenu ches d'atelier et d'une mère nourrice agréée qui éleva non seulement ses propres enfants mais en recueillit plusieurs autres. A de tels parents, si bien considérés, il donna bien du tracas. Ils firent pourtant tout ce qu'ils purent pour le caser dans des emplois assurément destes après une scolarité détestable. Le garçon, chaque fois, se

 M<sup>e</sup> Kiejman renonce à défendre les intérêts de M≈ Darie Boutboul. - Me Georges Kiejman, qui, au nom de Mª Darie Boutboul, s'était constitué partie civile à la suite de l'assassinat de l'avocat Jacques Perrot, le 27 décembre dernier à Paris, vient de renoncer à la défense des intérêts de sa cliente.

Dans un communiqué, l'avocat a indiqué qu'il renonçait à assurer cette défense - pour des raisons personnelles, complètement étrangères au meurtre de M' Jacques Perrot ».

révéla décourageant. Et pourtant, ils cu des mots et même des coups avec refusent encore anjourd'hui de des chauffours de taxi du côté de la porte Maillot. Alors, brusquement, ils s'en inquiètent. Ils se demandent désespérer. Si bien qu'Alain Teixeira à qui on rappelle que sa ils s'ett inquiètent. Ils se demandent si ces chanflours ne vont pas cher-cher à les retrouver. Du conp. ils décident de déménager sussitié les armes qu'ils détiennent, notamment un pistolet-mitrailleur prêt à tirer avec 17 balles dans le chargeur, he mère trouvait encore il n'y a pes longremps de bonnes excuses, dit, vre mère, que voulez-vous, m'a tou-jours considéré comme un saint »... Il sait trop bien à quoi s'en tenir lui qui, de 1977 à 1983, fat revolver d'alarme, le tout aux côtés de quelques accessoires tels que cagonies et ganta. Ils mettest le tout dans un grand suc et s'apprêtent à condamné quatre fois per des tribupertie vers une cachette sans du côté queries toujours renouvelées par faides Mureaux, une région que consait bies Serge Lesèvre. C'est à blenes. Lorsque, finalement, il fut cet instain que la patrouille dont fait partie Joseph Léon les aperçoit.

Il reste maintenant, comme l'a dit le président Boulard, - à prendre

tout le temps qu'il faudra - pour ane connaissance exacte de ce qui se ious en quelques instants. Les donnoce sont à peu près les suivantes. Les policiers armés de 357 manum ont tiré 12 balles. Une par le brigadier Sanvage puisqu'il en reste 5 dans son chargeur, 6 par Trochain qui vida le pou totalement et 5 par Loog puisqu'une balle restait dans son barillet. Sur les 20 douilles retrouvées, 8 sout donc le fait, soit de Teixeira, soit de Lesèvre. Pour ce dernier, doct l'arme a été saisie, il n'y z guère de discussion : il a tiré trois fois avec son P 38 et les experts ont constaté sur l'arme la réalité de l'affirmation. Mais Teixeira lui, sprès avoir nié, admet avoir tiré avec un 357 lui anni, mais sculement à trois reprises et sans viser. Pourquoi alors s'est-il déburrant de son arme demettrée introuvable ? Et poterquoi, selon une amie qui lui apprit cusuits la mort du policier, at-il dit : « Ce s'est pas possible, je ne croyais pas que or serait si grave ».

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

#### APRÈS UN «DROIT DE RÉPONSE» CONSACRÉ AU PMU

#### La condamnation du « président » Polac

La 1 chambre du tribunal civil de Paris a coridamné, mercredi 29 janvier, M. Michel Polac, ani-mateur de l'émission « Droit de réponse, l'esprit de contradictions à verset à M. Jean Romanet, directour général de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, le franc symbolique de dommages et intérêts qu'il néclameix en réparation du préjudice causé par les propos tenus à son égard, le 27 avril

L'émission, consecrée au Pari mutuel urbsin, avait été interprétée per M. Romanet comme un e procès » mené de manière par-tiale par son e président » Michel Polac et component de nom-breuses déclarations portant atteinte à son honneur et à sa considération (le Monde du 6 décembre 1985).

Dens son jugement, le tribunal présidé par M. Yves Monnet constate d'abord que la liberté sse exige que puisse être divulguée « toute information sur le sujet choisi » et que les appréciations « même très *śvėres a* peuvent <u>ětre expri-</u> mées, « de sorte qu'il de paut êire fait grief à Michel Polac d'avoir cherché, avec vigueur et dans le forme qu'il a délibéré-ment adoptée, à éclairer le public sur une activité qui avait fait l'objet de controverses ».

Les juges observent, en outre, que M. Polac ne peut être tenu responsable « des propos tenus par ceux qui participent à l'émis-sion et s'expriment, sans contrôle présiable, de l'anime-teur > ni « des caricatures et commentaires également dif-

fueés en direct et dont il n'est

pas l'autaur ». Mais le tribunal, sans reprendre le terme de « procès » utilisé

per M. Romanet pour qualifier l'émission, s'inspire toutefois de la procédure judiclaire pour déclarer que Michal Polac « n'a nes respecté les expoences de la ion d'information qui doit Cala, per la choix des témoins qu'il a fait entendre et qui étaient pour la plupart hostiles à Jean Romanet alors qu'il eut été plus loyel et en tout des plus sérieux de recueille des témoignages « à décisarge » : per son ettitude, qui a consisté à laisser s'exprimer deux des louisies qui dinonceient les reglessments préjundes de Jean Romanet et à intercompre colui-ci lorsou'il tentait de s'expliquer ; per les informations sur certaines questions, telles que les conditions d'attribution du merché des terminaux d'ordimeteur ou le vente des chevaux ques sévères qu'il a portées ou tolérées concernant l'axistence d'une caisse noire et la perticipation, même indirette de Jean Romanet au trucage des courses ; par des réflexions telles que l'allusion sux mensonges de ce deroier ou à la nécesi nettoyer e les écuries d'Augies ».

Outre le franc symbolique de dominages et intérêts, M. Polac devra payer l'insertion d'un texte relatif à sa condemnation dans deux hebdomadaires nationaux et une publication hippique choisis par M. Romanet.

#### **ÉCHECS**

#### LE MATCH-REVANCHE DU CHAMPIONNAT DU MONDE

#### La FIDE entérine le « compromis mutuel » entre Kasparov et Karpov

Dans une conférence de presse tenue à Lucerne, le mercredi 29 janvier, M. Florencio Campomanes, président de la FIDE (Fédération internationale des échecs), entouré de Garry Kasparov et d'Anatoli Karpov, a annoncé que, après un accord de toutes les parties, le match-revanche entre le champion du

monde et l'ancien tenant du titre, prévu initialement pour le 10 février, ne commencerait qu'à une date sitnée entre le 28 juillet et le 4 août prochains. Le lieu de cette rencontre n'est pas encore fixé. M. Camponanes sonbalterait Londres, les deux joneurs, Leningrad.

au lendemain de sa victoire sur Karpov, en novembre dernier, pour faire annuler la clause du match-revanche ne s'achève donc, pour lui, que par un demi-succès. Certes, le champior du monde a obtenu un délai supplémentaire de plus de cinq mois, mais il devra jouer ce match alors que mercredi encore à Lucerne, après l'annonce officielle de l'accord, il affirmait que, s'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait refusé la revanche.

En fait, s'il a réussi à déloger Karpov de son nid royal, l'aigle de Bakou ne pouvait, d'un coup de bec, déchiqueter le contrat signé avant la deuxième et victorieuse rencontre de Moscou. Contrat léonin pourtant, faisait-il remarquer, qu'il fut force d'accepter sous peine de ne pas jouer et contrat injuste, puisqu'il ne lui accordait pas, à son tour, le droit à une revanche s'il était battu.

Une fois vainqueur, Kasparov déclencha une violente campagne contre M. Campomanes et cette satanée revanche. Il reçut l'appui de plusieurs grands maîtres internatio-

Le combat entamé par Kasparov naux et présenta aux Pays-Bas. après sa brillante victoire sur Tim-man, celui qu'il souhaitait voir suc-céder en 1986 à l'actuel président de céder en 1986 à l'actuel pré la FIDE, le Brésilien Lincoln

> M. Campomanes ne pipa mot, laissant son secrétariat brandir contre Kasparov les fondres de la disqualification et claironner, presdisqualification et ciarronner, pres-que jour après jour, que le président décidait... de ne rien décider. Mais le 10 février approchaît. Ne pouvant faire plier Kasparov par la menace, M. Campomanes se rendit à Mos-cou, le mardi 7 janvier, pour négo-cier avec lui. Négociation on ne peut plus brève : le champion du monde refusa de le rencontrer. Exit donc M. Campomanes, et entrée en scène M. Campomanes, et entrée en scène de la Fédération soviétique d'échecs.

Tout comme le président de la FIDE, elle ne pouvait en aucun cas déposséder Kasparov de son titre sur le « tapis vert ». Le scandale, en URSS comme ailleurs, ent été trop énorme. Mais, si le titre mondial a changé de main, les dirigeants de la Fédération soviétique, eux, n'ont pas bougé et restent liés à Karpov, qui,

fort du fameux contrat, exigenit

« son » match-revanche à la date prévue. Il ne restait alors à Kaspaprevue. Il ne restatt alors à Kasparov qu'à négocier. Après un tête-àtête à Moscou de quatre heures et
demie entre les deux joueurs, puis,
le mardi 21 janvier, une réunion à
huis clos de la Fédération qui dura
six heures, l'agence Tass pouvait
annencer, le samedi 25 janvier, la
signature de l'accord — un accomsignature de l'accord - un - com-promis mutuel -, selon Kasparov, que M. Campomanes n'a rien en d'autre à faire que d'entériner, tel quel, mercredi.

Cependant, il reste un arrière-goût de doute, l'impression que, dans cette affaire, il y a cu connivence. la Fédération soviétique tirant M. Camponanes d'un mau-vais pas, comme ce dernier l'avait fait, pour Karpov et pour elle, en annulant le premier match de Mos-cou. Un renvoi d'ascenseur en quelque sorte, qui ne pourra cesser, enfin, qu'après une seconde victoire de Kasparov. L'été ne sera pas beau pour tout le monde,

... BRUNO DE CAMAS.

#### A Paris

#### **VINGT-CINO ASSOCIATIONS** LANCENT UNE CAMPAGNE POUR LE DROIT D'ASILE

Vingt-cinq associations de défense et d'accueil des candidats au refuge » ont ouvert à Paris, mercredi 29 janvier, une campagne nationale sur «le droit d'asile aujourd'hni et demain > (1). Cette opération a été bancée sur l'imitative, notamment, de la CIMADE, de France-Terre d'asile, du GISTI et de la Ligue des droits de l'homme, groupés autour du secrétainet permanent de la commission de sauvegarde du droit d'asile. Deux semaines d'action sont prévues du 6 au 19 octobre, qui s'achèveront par deux journées de rencontre les 18 et 19 octobre à

Les associations signataires ont fait connaître la réponsé apportée par dix-sept partis politiques qu'elles avaient interrogés sur le droit d'asile. Huit partis out effectivement répondu : il s'agit du Parti socialiste, du MRG, de l'UDF, du Mouvement des démocrates, du PSU, du PCF, des Verts et du Parti pour une alternative communiste. Le RPR, tout en se déciarant favorable au principe du droit d'asile, a préféré réserver son point de vac. qu'il exprimera - directement devosa l'opinion publique - sais juget « utile de passer par un gras-pement d'associations monifesti-ment politisées pour la pispari d'erare eiles ».

(1) Le Monde publiers un déssir sur le droit d'assle dans son minutes dess 2-3 février.







l'affirmation Mais Portrouoi alors s'est-il de son arme demeurée my appril casule la mon de plan t-ti dit : - Ce n'est par pomit i cro) ais pas que ce serai si pa JEAN-MARC THEOLOGY

TAPE RÉPONSE : CONSACRÉ AU MI **ion du** « président» Pole

fusics en caract et dont i la 585 i Bullet s

Was in tribunal, sans ma a procédure judiciaire pu Series que Michel Pole III 225 respecté les engercs à 1850 d'information el el Sire gradente et chema Cara par le choo des tes 2. c 9 '34 entendre et du ces

SUF CONTRACTS CUSSIONS SE o., marché des terranto del O une cause note et la pante hore, même indrecte de la Rumane: au trucage at co derme ou à la nécessité nettoyer e les écures d'Agest Ours a trace springe Commages of meets Like Serves Say of Lastica County deu abcomadans remas at and the control photol

The party of a party o

A Paris

chose par V. Romand.

VINGT-CINO ASSOCIATION LANCENT UNE CHIPME



# culture

#### CINÉMA

#### «SECRET HONOR», de Robert Altman

#### Nixon shakespearien

Dès les premières images, dans son bureau de la Maison Blanche. alors qu'il n'a pas encore entamé sa bouteille de Chivas, Richard Nixo a l'air déjà un peu parti. Il l'est. L'affaire du Watergate vient de l'obliger à démissionner, à vider les lieux. Alors, en un long monologue frénétique, il vide son cœur en même temps que sa de tout, ce qui lui reste encore en travers de la

Robert Altman (Nashville, Trois Femmes, Un mariage] n'a pas choisi la facilité en décidant de filmer la pièce de Donald Freed et Arnold Stone, Secret Honor, en sept jours seulement, en collaboration avec les étudiants de l'université du Michigan. Montée d'abord à Los Angeles, puis à New-York en 1983, off Broadway, Secret Honor est un one man show de deux heures qui repose sur les seules épaules du prodigieux comédien qu'est (dans le film aussi) Philip Baker Hall, et s'inspire des nents préparés pour la destitution du président Nixon, même si les de dire, Roberto, à partir de... ») auteurs se sont arrogé un large droit joue le rôle du défenseur et de auteurs se sont arrogé un large droit à la «fiction».

Nixon, donc. Echevelé, dans un peignoir pourpre, bouclé dans son bureau où les portraits des prési-dents des Etats-Unis et celui de Kissinger le dominent froidement, seul avec son revolver, son réseau de vidéo intérieur (il se filme en permanence sur quatre écrans) et un magnétophone qu'il a du mal à faire fonctionner. Un comble pour un homme qui tombe de si haut pour une sordide histoire de cassettes. Il commence à dicter une sorte de confession à l'intention de Roberto (son avocat, son secrétaire?) et à boire. Et plus sa parole s'embrouille, plus sa langue se délie furieusement, plus on approche d'une possible vérité du personnage. Il explique au début ses malheurs de jeunesse, sa longue déveine, le poids de sa charge, dénonce ceux qui l'ont trahi, se reprend ( - effacez ce que je viens

mettre en scène, à Lille, le Libertin,

de Stravinsky et Auden, que j'avais

déjà monté en Amérique. J'en tire-

rai immédiatement un film, puis je

l'accusé. Redevient le bon petit gar-con qui consulte un instant la bible de maman. Puis explose contre tous: Kissinger (- un maquereau juif - !, les journalistes (des - fouille-merde -) un tel et un tel. et ces mysterieux membres du club des Cent dont il a été le triste second conteau et qui l'ont coulé. Il ne termine pas toutes ses phrases. On le retrouve à quatre pattes en train

traiter, avec la voix de Donald en colère, tous les universitaires, Kissinger en tête de « trous-du-cul ». L'homme n'est pas vraiment dépeint sous un éclairage proustien, plutôt un card aux abois, éperdu de rage d'avoir été floué par les tireurs de ficelles qui l'avaient hissé au paradis. Une piste, esquissée, laisse apercevoir l'existence d'un plan

d'aboyer comme un petit chien

devant la photo de sa mère, juste

avant de grimper au rideau, de se comparer à de Gaulle. Mao, et de

« Chine » visant à déstabiliser l'Orient et l'Union soviétique, et recueillant des fonds du trafic de l'héroine. Délire ? Qui sais ? Un dernier bras d'honneur au monde devant sa vidéo clôt la boulfée paranoïaque où s'exténue superbement Philip Baker Hall.

Altman a évité le piège du théâtre filmé, avec une économie de moyens rare, et une maestria qui lui sont propres. Le résultat est hallucinant. Nixon dans sa vulgarité, sa médio-crité haineuse, se révèle shakespearien et presque sympathique. Fou, certes, un moment. Qui ne l'auxait pas été dans un tel procès ? Mais un fou berné, grandiose dans sa mégalomanie. Il est stupéfiant aussi qu'un tel film puisse être produit, réalisé, projeté du vivant même de son · héros », dans son propre pays. On n'ose imaginer l'équivalent dans notre vieille monarchie républicaine, quel que soit le monarque.

MICHEL BRAUDEAU.

#### Un entretien avec le réalisateur

« Ne jamais devenir esclave de la le montage. Aussitôt après, je vais tous les deux jours. Si nous n'avons technique. • Entre deux tournages, Robert Altman retrouve Paris et ses nouvelles installations, rive gauche, tout près du Jardin des plantes.

- Je n'ai jamais été un metteur en scène hollywoodien, explique Robert Altman. Hollywood est un état d'esprit. Je n'ai jamais travoillé dans un grand studio, j'ai toujours gardé mes bureaux personnels. Il y a plusieurs années, j'ai quitté la Californie pour New-York. l'avais fait une première tentative de travail en France, il y a quatre ou cinq ans. Je voulais produire un film d'Alan Rudolph, qui ne s'est pas matérialisé. Moi-même, j'avais un projet français. C'est en m'y attelant que, pour la première fois. je suis entré en contact avec les éguipes et les cinéastes français.

» Je suis revenu, il y a deux ans. avec un nouveau projet, et c'est alors que j'ai décide de me fixer pour de bon à Paris. J'ai d'abord ouvert un bureau, j'ai tourné chez vous un petit film pour la télévision, intitule The Laundromat, je l'ai monté et j'ai assuré tout le travail de post-production dans votre capitale. J'en ai été très heureux. Aujourd'hui, vous me voyez dans cet immeuble où les ouvriers s'affairent. J'y aurai mes bureaux, des salles de montage. A l'occasion, je les loverai. J'ai décidé de faire de Paris mon quartier général.

- Le tournage de mon nouveau film avec Burt Reynolds débute le le février à Reno, il s'achèvera le avec, sous le bras, ma pellicule pour

**CALENDRIER** 

DES ADMINISTRATEURS

DE CONCERTS

121, r. de Lillé

30 januier 20 h 30

ip.a. Val

Marti 4 février à 20 h 45

6, piace de le Mad

42-60-58-31

Théitre des CHL-ÉLYSÉES

institut MÉERLAMDAIS

121, r. de Lilie

75007 Peris

20 h 30

Salla Playet Jeudi

13 lúvrier

à 20 h 30

(p.e. Velse

Marci 4 therior

à 20 h 30

BLANKENSTLIN

Bernd

BRACKMAN

Piano MOZART, BRAHMS

**PIRES** 

MOZART, CHOPIN SCHUBERT

STALLAERT

Quatuor à cordes

LE VOYAGE

ORCHESTRE

SYMPHONIQUE

**DE WASEDA** 

Médaille d'or

Soi.: Ottomar

**BORWITZKY** 

Violancelle sola

TCHAROVSKI, TAKEMITSU

le avril. Je regagne aussitôt Paris, mon projet parisien, Prêt à porter, qui sera tourné en plusieurs langues. Cette installation en France est le résultat d'une évolution tout à fait naturelle. J'aime l'éthique de travail de vos techniciens, vos laboratoires, j'aîme travailler ici, je m'y sens à l'aise. Je trouve dans la culture française un esprit de tolérance qui me séduit. Des gens qui balaient la rue aux gens qui gouvernent, des journalistes et des cinéastes aux cuisiniers et aux chauffeurs de taxi. des banquiers aux comptables, tout le monde m'accepte pour ce que je suis, un

> VERDI - On peut bien me juger parfols REQUIEM E. VENESCO (soprano) excentrique, mais personne ne s'en formalise. On ne me jauge pas en fonction de mes seuls succès finan-B. VINSON (alto) H. HASKIN (ténor) ciers et techniques. Le contraire de l'Amérique, où, ce qui compte, c'est HAGEN-WILLIAM (IN votre réussite en affaires. Je trouve. en outre, que tous ceux qui œuvrent rale Carillon d'Anton dans le cinéma, chez vous, sont très fiers de leur métier, ils ne pensent Dir. LOUIS-MARTINE pas qu'à l'argent. Ils aiment réelle-Maria Joao ment le travail qu'ils accomplissent.

> » Je tourne des films à petit budget, et ça me convient parfaitement. Le cas de Secret Honor est pour moi exemplaire. J'enseigne à l'occasion le cinéma à Ann-Harbor, à l'université du Michigan. C'est là que j'ai tourné mon film. Les étudiants ont constamment été impliqués dans l'entreprise. Ils ont d'abord suivi les représentations de la pièce à l'umversité. On enchaîna ensuite sur la préparation du film. Les étudiants ont participé à la construction du décor, m'ont assisté dans tous les secteurs de la réalisation. Seuls le CONCOURS MARAJAN 78 chef opérateur, l'ingénieur du son et Dir.: Ken TAKASEKI le décorateur étaient des professionnels. Des téléviseurs retransmettaient dans une grande salle de classe les étapes du tournage pour ceux qui n'avaient pu trouver place sur le plateau. Je venais leur parler

payez mal, C'est vrai. Mais j'enseipu essectuer le montage à Anngne aussi, nous accomplissons s Harbor, car l'université n'était pas forme de travail professionnel. équipée (de toute façon, on ne peut

Réaliser un film, ce n'est pas labriquer des chaussures ou des



moins eu droit à la première mondiale du film achevé. La musique a été écrite par le professeur de musi-que de l'université, l'orchestre qui l'a exécutée était composé d'étudiants. » Nous en revenons toujours au même processus : apprendre sans

jamais devenir esclave de la technition • que, trouver une meilleure façon de travailler. Les syndicats ont parfois critique cette façon de procéder : vous profitez des étudiants, vous les

lampes d'éclairage. Ça se rapproche beaucoup de la démarche du peintre, de l'artiste peintre. Ce qui m'interresse, c'est l'artiste au travail, comment, en tant qu'individu. il résout un problème. Il n'y a pas de règle générale, il faut savoir utiliser les instruments à votre disposi-

> Propos recueillis par LOUIS MARCORELLES.

#### ROCK

#### Burning Spear à la Mutualité

Identifié à son groupe au point qu'on ne l'appelle plus que Burning Spear (le jevelot enflammé), Winston Rodney en est bien sûr l'ême, le cour, la voix. C'est lui qui lui insuffle son énergie, son calme serein. Attaché à la terre, Burning Spear vit simplement à Saint-Ann's Bay, un peut village de pêche sur la côte nord de la Jamaïque. On peut le voir là, au centre d'une communauté raste (le Marcus Garvey Cultura) Center). Il dirige son propre label, qui après être passé par Island et Pathé Marconi, est aujourd'hui produit par Blue Moon, une boutique de disques spécialisée, boulevard Saint-Germain, à Paris. La gravité de son chant, le velouté de son timbre, ses textes mystico-poli en ont fait dans les années 70 l'un des personnages principaux de la scène jamaïquaine. Prophète en son pays et compositeur de quelques-uns des plus beaux hymnes du genre (Do You Remember the Days of Slavery?), Burning Spear demeure l'un des garants de l'éternel reggae, tout en témoignant de sa difficulté à se renouveler. Mais au fond attend-on de Stavie Wonder ou de Paul McCartney qu'ils sortent du domaine classique? Winston Rodney cultive la tradi-tion en pionnier et son public ne faiblit pas. Ils sont une dizaine de musiciens autour de lui.

★ Les jeudi 30 et vendredi 31 janvier à 20 h 30, à la Mutualité. Discographie : Resistance (Ada et Blue Moon Productions 8056).

# THÉATRE

#### VAUTRIN-BALZAC AU CAMPAGNOL

#### Vive la comédie humaine!

Gorios, Splendeurs et misères des courtisanes, trois romans de Balzac dans lesquels Jean Gillibert s'est taillé une vaste allée pour construire une pièce de théâtre : Vautrin-Balzac, femilieron avec gros plans et flash back très sérieusement conçu autour du personnege de Lucien de Rubempré et Vantrin, alias l'abbée Carlos Herrera, alias Jacques Col-

Lucien est le béros - mèche blonde sur from blanc - dont on suit dans la première partie l'initiation sociale, poétique et amoureuse. Il quitte Angoulême et découvre le monde de Paris, connaît la gloire, puis la misère, et finit par retourner amentablement dans sa ville natale pour se donner la mort. C'est là qu'il rencontre celui qu'on exècre et qu'on admire tout à la fois : Vautrin, le bagnard, le Maître.

L'intrigue de la deuxième partie se complique alors de complots, de chantages, d'enlèvements, d'histoires d'amour qui ne sont que des histoires de gros sous. Une folic machiavélique dans laquelle on se perd, dans laquelle on se noie tant les personnages sont nombreux et

Autour de Vautrin et de Lucien, il y a une foule d'individus roués. rusés, ratés. Des crapules sans pour ni reproche confrontés à des anges de pareté. Ou bien encore des imbéciles - le sexe importe peu, - qui discourent, papotent, croassent, répandant fiel et calomnées. Il y a aussi des artistes, les incorruptibles de la plume et du pinceau, des théàtrenses au corur d'innémne, des espions, des policiers, des hommes d'affaires trop riches pour être bonnêtes. En tout, quatre-vingt-dix rôles - peut-être davantage - interprétés par dix-neuf comédiens qui changent de perruque, de maquillage

Les Illusions perdues, le Père dans les petites loges entourant la

Il faudrait tous les eiter tant leur l'autre est étonnante, tant leur seu est exempt de tout geste superflu Quant à Vantrin - Jean Grinbert, - c'est le tonnerre! Un hercole, un Atlas qui, avec des mines de pharisien, ne fait qu'une bouchée de Lucien de Rubempré - Philippe Lebas, pale ossillon provincial, qui devient veule, cynique, pourre jusqu'à la mœlle, sans qu'un muscie de son visage ne tressaille. Il reste beau, il reste blond. On lui donnerait le Bon Dieu sans confession jusque dans la cellule de la Conciergerie ou il finit tragiquement ses jours.

Ombres et lumières dessinent des espaces, sculptent les visages, font naitre des décors qui n'existent pas. Une chaise raconte un salon. Un drap blanc est posé à terre, et voille une chambre. Le metteur en scène, Jean-Claude Penchenat, a le sens de l'illusion théâtrale, du réalisme fantastique. Des poutrelles d'acier, des échelles, des barreaux deviennent une ville, avec ses immeubles, ses rues, ou des loges de théâtre, ou encore des arcades.

Rires, larmes, romantisme bon teint, quelques caricatures grotes-ques et pitoyables, mais aussi des outrances, des extravagances, necessaires pour fouetter l'attention du public pendant six heures de représentation. Car Vautrin-Bulzac dure six heures - en une fois ou en deux soirées, - durant lesquelles on ne voit pas le temps passer. Il y a trop de choses à admirer, trop de détails à surprendre. Six houres de bonhour théâtral complet, c'est exceptionnel.

#### CAROLINE de BARONCELLI.

\* Théâtre du Campagnol. Centre dramatique de la banlieue Sud. 254, aAv. de la Division-Leclere. 92290 Chitenay-Malabry. Jusqu'au

#### Des habits neufs...

Quatre mois et demi de répétitions avec une équipe de quatre-vingts personnes. Cent dix costumes, scixante repré-sentations. 21 000 spectateurs attendus pour un spectacle qui

Oui, Jean-Claude Penchenat a vu grand. Lui le transfuge du Théâtre du Soleil, qui, en 1975, fondait le Campagnol sous forme de coopérative ouvrière. a dépensé 2 400 000 F pour cette production, montée avec Jean Gillibert. A projet ambitieux, moyens de choc. Le Campagnol (le Bal), centre dramati-que de la banlieue sud depuis 1983, a reçu pour 1986 une subvention de 4 400 000 F. C'est moins que la plupart des autres cantres, mais représente 26 % d'augmentation en trois ans. Enfant chéri du ministère, il bénéficie également de l'aide du département et de trois municipalités. Châtenay-Malabry est la plus généreuse en 1986 : 400 000 F contre 20 000 F en 1982. Roger Tropsano, maire sdjoint et délégué national de la culture pour le PS, magnifie la présence de la troupe dans la ville, qui s'est mobilisée ~ conférences-concerts en hommage à Balzac, plus un tract tiré à 11 000 exemplaires, soit un pour trois habitants. « Le Campagnol, on adore, nous affichons gratuitement leur programmation... >

Beaucoup de supporters en puissance, donc, pour une troupe qui hier encore mettalt toute son ardeur militante à défricher la bantieue, à organiser des stellers de comédiens amateurs, à explorer la « mémoire des villes » en demandant aux autochtones ieunes et vieux de se reconter... C'est ce travail d'animation qui à fait connaître au Campagnol la piscine désaffectée du quartier

de la Butte-Rouge, aménagée en salle de théâtre (350 places) par les architectes de la grande halla de La Villetta, Reichen at Robert.

Les comédiens y on travaillé avant même que les travaux scient engagés. Ils claquent des dents quand ils évoquent cette

A ces souffrances romantiques s'ajoutaient les contraintes de la vie collective, la nécessité de tout faire, y compris clouer des planches. Aujourd'hui, ils sont mensualisés (7 500 F net pendant les répétitions, 9 500 F pendant les représentations). Leur collaboration technique se résume à répondre au télé-

Et les créations collectives ? La perticipation des amateurs ? Jean-Claude Penchenat dit avoir formé plus de mille élèves en cinq ans, et ne pas renoncer à ses options de la première heure. Pourtant, sur la distribution de Vautrin - dix-neuf personnes, - une seule comédienne vient des ateliers. Les bonnes intentions sociales et l'efficacité ne font pas forcément bon ménage. En 1979, un comédien sur deux exercait un métier parallèle. En 1986. sucun amateurisme ne vient distraire l'équipe. Les nouvelles recrues (neuf) ont des rérérences solides, viennent de chez Jean-Pierre Vincent ou de la Salamandre.

Après onze ans, le Campagnoi est devenu lui-même une troupe avec les mêmes caractères que les autres. Que restet-il de ses amours ? Une histoire, quelques idéaux entortillés dans des foulards indiens, et un directeur de cinquante ans, toujours jeune,

LAURENCE BENAIM.

# coproduction Théatre Ouvert, Festival d'Avignon, TNS, Alpha Fnac de Bruno Bayen spectacle d'Hélène Vincent

Une mise en scène transparente et nerveuse. L'ÉVENEMENT DU IEUDI – Une histoire aux résonances profondes, d'une étrange beauté, imprégnée d'une sourde et violente humanité. TEMOI-

GNAGE CHRETIEN. THEATRE OUVERT/JARDIN D'HIVER - LOC. 42 62 59 49

# CHER VIEUX TROUBADOUR

D'APRES LA CORRESPONDANCE DE GEORGE SAND ET GUSTAVE FLAUBERT AVEC HELENE SURGERE ET FRED PERSONNE MISE EN SCENE FRANCE DARRY

Un vrai et pur moment d'humanité vraie, portée à son plus ATHÉH hout niveau de compréhension entre deux êtres d'exception. Ah! si le théâtre était toujours comme ça... Guy Dumur LE NOUVEL OBSERVATEUR.

DERNIERES . LOC. 47 42 67 27 - AGENCES - FNAC



BALZAC AU CAMPACNOL

comédie humaine! the Pare Cans les petites logs cans Me Baite Construct - Paulrin

Caudrait tous les cur me la cause de passer dur les curres de passer dur les causes de cause de cause de cause de company de tous partier de connecte ! Un bond de cause de ca man plans of mich consu a Lucier de manues Cd. mer merte Content vente, cyange, k. c. son visage ne treate le content de la conte Marie (42 52) # Finite: be Ben Dieu sans ontone de la Contone de la découvre e A la gioire. 172g/Guement ses jong TELOUTE ... Ombres et iumières desert witte news Cost is qu' ERÈCIE C!

creates, sculptent les viens des décors qui n'emer les décors qui n'emer les claimes racome manier le create et pose à torrait une chambre. Le mener au leure Claimée Penchent a be leure claimes pour de la leure Claimée penchent a be les poutrelles dans les chambres, des barreaux des care ville avec ses manufel. in : Vagine. spenie parie spenials, de spenie d'hisioni que de: une ville, avec ses munds. Une fale patte us se encore des areades. MAR 1274 R. T. L. L. TORS, TOTAL . MENTORE ::

err draine carana b e: 71:0; abies, min mi de Lacies III video escas la sense peur la des arques la des arques carro pour locatier language Car Ventris Bett and the second second - - - demai kendhe etal numbe passe. The de conses a admiter impele diametric Si company CSI CSI CSI CSI CSI CSI

CAROLINE de BARGE \* Traine du Carregale . . de la Divinale an anal-grigati pi

**hab**its neufs... i de la Euro-Reige missi

Elveinen.

Market Co. 2

**300**, **300**, (200)

de districts

### ### 5m#-

MARK PART PARTY

\* MATTER CO.

**a** 🕶 💮

Property and

Control of the contro \_ es coméders y co ses and the second control Parksher at a several engages, is departs.

> A DES COLFRANCE DES Company and Court of Court of de 5 i à talectre 2 mass te tout face y compaine Let. 1 de 2007atés technés resume a répondre a 🕏

AN OTHER DISCUSSION 23 14 10 231 15 365 675EE

UX TROUBADO AND IN CHARGE CAND ET SECON

MUSIQUE

« IDOMÉNÉE » à Montpellier

La double lecture de Jean-Claude Auvray

De notre envoyé spécial

Montpellier. - En pleine rennissance depuis quelques années, l'opéra de Montpellier présente un l'doménée de haute qualité, dans une production nouvelle, étrange et exigeante, de Jean-Claude Auvray. Speciacle difficile qui suscite un grand embousiasme, même si la conquête du vaste public languedo-cien n'en est encore qu'à ses débuts.

Moins celèbre que d'autres opéras de Mozart Idoménée est d'une intensité musicale aussi forte, avec ses airs d'un immense lyrisme, ses réci-tatifs ravageurs, ses ensembles ionnants, malgré la rigidité des règles de l'opera seria. C'est ce génie qui ressort avant tout de cette belle soirée, grace à l'interprétation de Cyril Diederich, de son bel orchestre et de ses superbes chœurs, même si quelque romantisme les entraîne parfois aux dépens de la rigueur et de la cohésion classiques.

Pour rapprocher de nous cette vicille histoire contée dans un style musical apparemment austère, Jean-Claude Auvray double le retour d'Idoménée en Crète, vingt ans après la fin de la guerre de Troie, par celui d'un exilé politique grec de notre époque, après la dictature des colonels, un vieil homme qui arpente la scène avec sa valise, ne reconnaissant plus guère son pays transformé et incompris des siens. Ce person nage touchant mais encombrant n'ajoute guère à l'action et la complique plus qu'il ne l'explique : sol-dats habillés en parachutistes, prêtres de Neptune en popes orthodoxes. Idamante en officier fasciste, bonnes à tout saire et gar cons de café, oracle en frac, et chapeau haut de forme de prestidigita teur, etc, dans des costumes d'ailleurs charmants de Claude

Auvray n'est pas arrivé à rendre cobérente cette double lecture dont le mérite est surtout d'avoir libéré Francis Poirier et Sophie Thomas:

pour leurs premiers décors, ces jeunes scénographes nous offrent un beau palais moderne aux lignes pures et abstraites, inondé de lumière méditerranéenne, avec de grandes grilles et des persiennes ouvrant sur la mer, qui colorent le drame antique de sensations modernes et de souvenirs de

La distribution très homogène est dominée par l'Ilia, de Mariette Kemmer, dont chaque geste est comme un poème d'amour, de tendresse ou de détresse, et la voix donce et vibrante au timbre sin et mystérieux, d'une technique limpide. Evelyne Brunner, malgré sa vaillance et ses dons de tragédienne. paraît un peu dépassée par l'air final terrifiant d'Electre. Paul Frey est un émouvant Idoménée, ravagé par le désespoir, avec une voix parfois un peu fruste, tandis que Georges Gautier incarne un Idamante frémissant, plein de respect pour son père, prêt à tous les sacrifices. On citera encore Jean-Luc Viala, François Soulet et Jean-Jacques Cubaynes. Tous se soumettent aux exigences du chant mozartien avec ferveur et jouent de toute leur âme.

JACQUES LONCHAMPT.

Prochaine représentation les 31 janvier, 2 et 5 février.

**OPERA DE NICE** MASTERCLASSES Nicolaī Gedda Mars 1986

Technique vocale Interprétation Inscriptions

evant le 15 février Opéra de Nice - Mile Pampini 4, rus St-François-de-Paule 98390 Nice T4L 93 80 59 83

**VARIÉTÉS** 

BARBARA ET DEPARDIEU **AU ZÉNITH** 

Un rendez-vous d'amour

Barbara et Gérard Depardien sont deux stars, deux natures qui attendaient depuis longtemps un moment de chance. Pour dire ensemble des émotions pures devant un public. La chantouse recherchait le jeu de l'échange, le comédien était fasciné par l'impudeur de ceux qui chantent.

Les voilà enfin réunis au Zénith, transformé en théâtre à l'antique. Avec un grand plaisir, une joie sim-ple, ils interprétent le Rendez-vous d'amour de Lily Passion : elle est la chanteuse, il est l'assassin qui ne tue que dans les villes où elle chante, Elle est pour lui comme « un héron qu'au bord du lac il n'osait tou-cher »; il est pour elle une de ces forces qui « nous unissent, nous protègent, nous subliment et qui peu-vent aussi nous réduire en une pluie de cendres .. Un soir d'orage, tous deux se rencontrent. Elle lui rend ace et les souvenirs. Il l'enivre. Un presque rien suffira pour défaire la nuit.

La trame de Lily Passion est ténue. Et cela importe peu. Tout passe par les sensations d'une chan-teuse et d'un comédien qui jouent la vie et la déraison. Elle, plus louve solitaire que jamais, avec sa sil-houette noire, longiligne, son four-reau et ses châles couleur nuit. Lui, iche riche, dense, avec un désir trop

On retrouve dans Lily Passion les thèmes de Barbara ; la vie rêvée, le désarroi, les déchirures, les amours cassées. Elles les chante, superbe, frémissante, toujours avec les mots murmurés arrachés au fond de soi et brusquement criés, elle les déve-loppe en confidence entre deux chansons : « Je n'ai jamais dit je t'aine qu'à moi-même. Je vis seule parce qu'à deux je ne sais pas. 🛭

Lily Passion se termine par « Ma plus belle chanson d'amour », une des grandes de Barbara, celle qui justifie un spectacle admirablement mis en images par Jacques Rouvey-rollis et André Diot, deux vrais pein-tres, capables avec des lumières et des nuages de fumée, de créer tour à tour un climat réaliste, une atmosphère de fête foraine et une mer en furie d'amour.

CLAUDE FLÉOUTER.

UN DIMANCHE A L'OPERA

**9 février 1986** 15h à 23h30



JOURNÉE EXCEPTIONNELLE A L'OPÉRA EN HOMMAGE A LA RECHERCHE MÉDICALE CONTRE LE SIDA POUR LA SOLIDARITÉ AVEC LES MALADES

Comité d'honneur présidé par le Professeur Luc MONTAGNIER Présentation par Jean-Claude BRIALY

MATINÉE 15h-19h

ENTRÉE

GRATUITE

16h - VENTE AUX ENCHÈRES par MAITRE TAJAN Originaux de B.D. - Mobilier Contemporain - Dessins d'architectes, de créateurs de mode, de décorateurs -Lithographies...

18h - Le Palais Garnier en fête avec : COMPAGNIE ALAIN GERMAIN: «À l'ombre des années en fieurs» DANSEURS ÉTOILES DU BALLET DE L'OPÉRA SOLISTES DE L'ORCHESTRE DE L'OPÉRA MODÈLES YVES SAINT-LAURENT Printemps-été 1986.

SOIRÉE SUR RÉSERVATION DES PLACES

19h30-RÉCITAL TERESA BERGANZA

Pergolèse - Haendel - Rossini - Massenet -Bizet - Granados - De Falla PLACES A PARTIR de 100 F JUSQU'A 1 500 F. A 22h buffet et spectacle A. Germain pour les donateurs.

Réservations: OPÉRA – FNAC – IMF PARIS COMITÉ D'ORGANISATION DU GALA 45.62.56.98

Les kads recueilles au cours de cette journée permettront de financer une campagne de prévention du SIDA, d'une enquête épidémiologique et d'aider les malades en difficulté par la mise à disposition d'appertaments

THÉATRE DE L'ESCALIER D'OR - Loc.: 45.23.15.10 DANSE du 28 janvier au 9 février TRANSIT M. PIGEON En l'église de la Trinité souvre de la Thurité 66, rue Sain-Lezro : PARIS-0-30 JANVIER 1986 - 20 H 30 VIVALDI - MOZART - HUMMEL LE GLORIA Chorale Elisabeth Brasseur Enzemble orchestral Paul Chetai

Direction Paul Chetal

THL: 45-26-12-57

10°Anniversaire du Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France

# WAGNER ET LE NOP ENCONTRE AU SOMMET

Pour son 10° anniversaire, le Nouvel Orchestre philharmonique inaugure l'an-concert. Marek Janowski, grand chef essentiel Depuis plus de 50 ans, le pre- mée Internationale : Térésa Zylis-Gara, 31 janvier au 16 février au Théâtre des

mier Ring joué en France en version Ute Vinzing, Waltraud Meier, Donald Champs-Élysées et au Théatre Musical née avec éclat et interprète le Ring de wagnérien, dirige l'orchestre : 150 musi-Richard Wagner. Un événement musical dens, 120 choristes, 25 solistes de renom-dens, 120 choristes, 25 solistes de renom-McIntyre, James King, Peter Schreier...

de Paris-Châtelet. Ce moment lyrique



NOP. Nouvel Orchestre Philharmonique Radio France

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

ALIAS, Chaillot (47-27-81-15), 20 h 30.

1 -

Les salles subventionnées

OPÉRA (47-42-57-50), 19 h 30 : la Tra-COMEDIE-FRANÇAISE (42-96-10-20)

20 b 30 - le Rale CHAILLOT (47-27-81-15), Grand Foyer ODÉON (43-25-70-32), 20 h 30 : Six personnages en quête d'auteur, de L. Piran-

PETIT ODEON (43-25-70-32), 18 h 30 : Comédienne d'un certain âge pour jouer la femme de Dostolovski, de E. Rad-

TEP (43-64-80-80), 19 h : les Touriourous. BEAUBOURG (42-77-12-33) : Débata-Rencontres : Droit d'asile asjourd'hai et demais : 18 h 30 : L'Inde, actualité polidemaiu : 18 h 30 : L'Inde, actualité poli-tique et sociale; L'art en situation; Trou-ver Trieste : de 15 h à 17 h : Voix slo-vène; Clafsma-Vidée : pouveaux films BPI : 16 h, Plus ou moins homme : Ver-cors, de F. Buyens; 19 h, Les marouites entre flour et fasil; Les Haaddim, de P. Callebant, N. Nacy; Vidéo/Musique 16 h, Maria Callas, de G. Seligman; 19 h, The Weavers, de J. Browa; Chafsaa 17 h 30, 20 h 30 : Le cinéma italien, 1905-1945. Série de films muets (pro-grammes aux banques d'acconil). Selle Garracce (42-78-37-29), 15 h : Cinéma pour Valério Adami. Hommage à Taylor Mead ; 18 h : Yann Beauvais; Concerts/Spectacles : 20 h 30, Compa-Concerts/Spectacles: 20 h 30, Compa-guie Dominique-Bagouet (Le crawl de gnie Don Lucien

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77): 20 h 45, Lapin, Lapin, d'Elie Bourquin, mise en scène de Beno Besson; 18 h 30: Sol (clown-poète). CARRÉ SILVIA MONFORT (45-31-28-34), 20 h 30, Bajazzet.

#### Les autres salles

ar ANTOINE-SIMONE BERRIAU (42-08-77-71) (D. soir, L.), 20 h 30 : Lily et Lily.

-ARTS HÉBERTOT (43-87-23-23), TH. PARIS-CENTRE (46-47-50-50), 21 h : le Sexe faible. ATELIER (46-06-49-24), 21 h : Denx sur

ATHÉNÉE (47-42-67-27). Salle Ca. sr. Bérard, 20 h 30 : Cher vieux troubadour. — Salle L.-Jouvet, 21 h : Vincent et l'amie des personnalités. ATHÉVAINS (43-79-06-18), 20 h : les

BOUFFES DU NORD (42-39-34-50), THÉATRE DU ROND-POINT (42-56-

20 h : le Mahabharata. BOURVIL (43-73-47-84), 20 h : Pas desx me elle; 21 h 30 : Yez a ma -CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51),

20 h : Riffioin dans les labours. 20 n: Kimom cans les apours.

CAETOUCHERIE, Th. du Soleil (43-74-88-50), 18 h 30: l'Himoire terrible mais inacherée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge; Tempête (43-28-36-36), 20 h 30: la Force de l'habitude.

INTERNATIONALE (45-89-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : Let-tres d'un inculpé ; La Resserre,

CIA (45-08-48-28), 20 h 30: l'Incroya-ble et Triste Histoire du général Pena-loza et de l'exilé Matchune.

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Ely-

COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLY-SÉES (47-20-08-24), 21 h : L'age de COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22), 20 h 30 : les intrigues d'Ařlequin et Colombine.

ar COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11), 20 h 30 : le Confort intellectuel. DAUNOU (42-61-69-14), 21 h: Au

secours, elle me veut. DECHARGEURS (42-36-00-02). 18 h 30 : la Petite Marchande d'allumeêtres; 20 h 30 : Secrets du crépuscule DEX HEURES (46-06-07-48), 20 h 30 : la

# ÉPICERIE (42-72-23-41), 18 b 30 : Elle et lui : 20 h 30 : la Dis

ESPACE ACTEUR (42-62-35-00), 21 h: ESPACE GAITÉ (43-27-95-94), 22 h 15: Les exclusivités

ESSAION (42-78-46-42), 20 h 30 : Il était

FONTAINE (48-74-74-40), 20 h 45 : Gin GALERIE 55 (43-26-63-51), 20 h 30: The

27-88-61), 21 h : Fistor.

FGRAND HALL MONTORGUEIL
(42-96-04-06), 20 h 30 : Mademoiselle
Julie.

HUCHETTE (43-26-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Rhapsodie Béton.

INTERCLUB 17 (42-27-68-81), 20 h 30 : l'Avure guignal Horror Show et Trave-iar Sheil.

JARDIN D'HIVER (42-62-59-49), 21 h : - LA BRUYÈRE (48-74-76-99), 21 h : la LUCERNAIRE (45-44-57-34), L 18 b : Métamorphoses ; 21 h 45 : Arsène et Céophtre. – II. 19 h : Pardon, M'sieur Prévert ; 20 h 45 : Témoignages sur Bal-lybeg. – Petite Salle, 21 h 30 : A ficur

MADELEINE (42-65-07-09), 21 h :

MONDE (45-44-72-30), 20 h 30 :

MARAIS (42-78-03-53) (D.). 20 h 30: MARIE-STUART (45-08-17-80), 18 h 30 : Bienvenue au club ; 20 h 15 : Savage Love ; 22 h 15 : Hante sarveil-lance.

MARIGNY (42-56-04-41), 20 h 30 : Napo-léon. – Petite salle (42-25-20-74), 21 h : Loran et Ted. ur MATHURINS (42-65-90-00), Grande Salla, 21 h : le Résidest. — Petite salle, 21 h : la Baic de Naples.

MICHEL (42-65-35-02), 21 h 15 : Pyjama pour six. MICHODIÈRE (47-42-95-22), 20 h 45 : la MOGADOR (42-85-45-30), 20 h 30 : L

- MONTPARNASSE (43-20-89-90), Grande Salle, 20 b 45 : les Gens d'én face. Perite Salle, 21 h : Frédéric et Voltaira.

NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD (43-31-11-99), 20 h 45 : Britannicus. NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), 20 h 30 :

ŒUVRE (48-74-42-52), 20 h 45 : l'Esca-PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), 20 h 45: PALAIS DES GLACES (46-07-49-93),

20 h 30 : le Grand Mesni PELOUSE DE RÉUILLY soms el tenn (45-85-47-10), 20 h 30 : Phèch POCHE (45-48-92-97), 21 h : l'Econni-fleur ; 19 h : Esquisses viennoises. PORTE DE GENTILLY (45-80-20-20),

POTINIÈRE (42-61-44-16), 21 h : Mimie en quête d'hanteur. RENAISSANCE (42-08-18-50), 21 h : les SAINT-GEORGES

(48-78-63-47). 20 h 45 : Feisons un rêve.

SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93), 21 h : Nuit d'ivresse.
-STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES

(47-23-35-10), 21 h : A cinquante ans, elle découvrait la suer.
TH. DES CINQUANTE (43-55-33-88), 20 h 30 : Fefou et ses amies. THEATRE D'EDGAR (43-22-11-02), 20 h 15: les Babes-cadres; 22 h : Nous, on fait où on nous dit de faire. THÉATRE DE L'ILE SAINT-LOUIS

(46-33-48-65), 20 h 30 : Astro Follies THÉATRE 3 SUR 4 (43-27-09-16), 20 h 30 : le Tigre. BT THL 13 (45-88-16-30), 20 h 30 : le Veil-

TH. 14 JEAN-MARIE SERREAU (45-45-49-77), 20 h 45 : la Plaisir des ARCANE (43-38-19-70), 20 h 30 : les TH. NOIR (43-46-91-93), 20 h 30 :

> 21 h : Elles nous perlaient d'am TH. DE LA PLAINE (48-42-32-25), 20 à 30 : Soudain l'été dernier. TH. DE LA PORTE-SAINT-MARTIN (46-07-37-53), 20 h 30 : le

Tombeur.
TINTAMARRE (48-87-33-82), 20 h 15:
lo Bai de Néanderthal; 21 h 30: Lime crève l'écran. BASTILLE (43-57-42-14), 20 h : la Vie de THÉATRE 33 (48-58-19-63), 20 h 30 :

> 70-30), Grande Salle, 20 h 30 : Oh! les beaux jours. — Petite Salle, 20 h 30 : Retour à Floreace. THL DU TEMPS (43-55-10-88), 20 h 30: TOURTOUR (48-87-82-48), 18 h 30 : Gringoire ; 20 h 30 : Aga TRISTAN BERNARD (45-22-08-40).

VARIÉTÉS (42-33-09-92), 20 h 30 : les Dégourdis de la 11°.

Le music-hall STILLE (43-57-42-14) sein El Masry. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24), 20 h 30 : le Grand Orchestre du Splen-did. CASINO DE PARIS (42-82-05-57), 21 h: CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-

#### Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20 Pour tous renseignements concernant

l'ensemble des programmes ou des salles

Ide II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés)

Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Jeudi 30 ianvier

CHEVALIER DU TEMPLE (42-71-67-28), 22 h 30 : R. Bahri. GYMNASE (42-46-79-79), 21 h : Thistry المحساما LUCERNAIRE (45-44-57-34), 20 h:

MUSÉE GUIMET (47-23-64-85). 18 h 30 : J. During, B. Czillat (musique traditionnelle persane). OLYMPIA (47-42-25-49), 20 h 30 :

PALAIS DES CONGRÈS (42-66-20-75). TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (42-60-44-41), 22 h 30 et 24 h : Liberts ZENITH (45-04-50-30), 20 h 30 : Lily

La danse AMANDIERS DE PARIS (43-66-42-17), 20 h 45 : F. Du AMERICAN CENTER (43-35-21-50), CAFÉ DE LA DANSE (43-57-05-35),

THÉATRE-18 (42-26-47-47), 20 h 30 : Pour un petit coin de paradis, 22 h : Vois tardifs.

ESCALIER D'OR (45-23-15-10), 21 h: FORUM DES HALLES (42-61-81-18),

Les concerts Radio-France, 20 h 30 : Orchestre national de France, V. Neumann (dir.), Chœurs de Radio-France (Mahler). Salle Gaveas, 20 h 30 : Y. Pochtar (Brahma, Debutsy, Prokofiev). Centre cultural canadias, 20 h 30 : Paris-Montréal (Bon, Lorrain, Provest, Martin, Pameton).

asticut sérriandais, 20 h 30 : M. Blankes-tija, B. Brackman (Mozart, Brahms, Bar-tok).

Certot, 20 h 30 : Ensemble Espace Musi-que (Lorrain, Jarrel, Wessel, Beajamin, Boush). Salle Pleyel, 20 h 30 : Orchestre de Paris, dir. E. Jochum (Haydn). La Table verte, 22 h : Trio Mozart (Mozart, Brahms, Beethoven, Haydn, Dvorak).

#### En région parisienne

AUBERVILLIERS, Th. de la Commune (48-33-16-16), 20 h 30 : la Vic de Clara Gazul. BONDY, APJT (48-47-18-27), 21 h: les

CHATILION, Théitre (46-57-22-11), Petite Salle, 21 h: Yes, peut-être. Grande Salle, 21 h: R. Devos. CHOISY, Th. P.-Ehuard (48-90-89-79), 20 h 30 : Mademoiseile Else.

20 h 30: Mademoiselle Else.
CLICHY, Th. Entebenf (48-39-28-58), ic
31, à 21 h: Crazy Cavan Arc (42-7003-18), 21 h: Perez Group.
LA COURNEUVE, CC J. Hondressont (48-36-54-10), 20 t 45 : les Corps électri IVRY, Ta. des Quartiers (46-72-37-43), 20 h 30 : Juliette ou la misérable. MONTROUGE, Discothèque (46-56-

52-52), 20 h 30 : T. Gubitsch, O. Calo, J.-P. Ceica. NANTERRE, Th. des Amandiers, (47-21-18-81), 20 h 30 : Cosi Fan Tutte. NEUTLLY, Th. de PAlbetres (42-58-27-63), 20 h 30 : l'Albetres. SARTROUVILLE, Theatre

# cinéma

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treixe aux, (\*\*) aux moins de dix-luit aux.

La Cinémathèque

CHAILLOT (47-04-24-24) 16 h. l'Adoption, de M. Grunebaum; 19 h. Umberto D., de V. de Sica (v.o.); 21 h What price glory, de R. Walsh. **BEAUBOURG (42-78-35-57)** 

17 h, l'Aurore, de F.-W. Murnau ; 19 h 15, Rétrospective du cinéma suédois : Barabbas, de A. Sjoberg (v.c.).

AMADEUS (A., v.o.) : Goorgo-V, 8 (45-62-41-46) ; Espace Galtá, 14 (43-27-95-94).

95-94).
L'ANNÉE DU DRAGON (A., v.o.): Gan-mont Halles, 1= (42-97-49-70); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Ernsi-tage, 8- (45-63-16-16): Parnassiens, 14-(43-35-21-21). PARNASSIENS,14 (43-35-21-21), V.f. :

PARNASSHENS, 14" (4-33-21-21). V.I.: Arcades, 2" (42-33-54-58). ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR (Fr.): Gaumont Ambassade, 3" (43-59-19-08), h. sp.; Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); St-Ambroise, 11" (47-9 (47-42-05-1); Strammust Sud, 14 (43-27-84-50) h. sp.; Gaumont Sud, 14 (43-27-52-37), h. sp.; Montparnos, 14 (45-24-66), h. sp.; Grand Pavois, 15 (45-54-46-86), h. sp. LE BARSIER DE LA FEMINE ARAI-

GNEE (Brés., v.o.) : Saint-Ambroise, 11 (47-00-89-16) ; Rialto, 19 (46-07-87-61). NANANA'S BOULEVARD (Fr.) : Paramount-City, 8 (45-62-45-76); Maxéville, 9 (47-70-72-86); Paramount-Opéra, 9 (47-42-56-31).

BILLY ZE EICK (Fr.) : Quintette, 5- (46-33-79-38). BIRDY (A., v.o.) : Quintette, 5 (46-33-MAISON DES CULTURES DU BRAZIL (Brit., va.) : Parmantions, 14

(43-20-30-19).

LA CAGE AUX FOLLES N 3 (Fr.):

Opéra Night, 2 (42-96-62-56): GeorgeV, 8 (45-62-41-46). LE CAVIAR ROUGE (Fr.): Marignan, 8\*
(43-59-92-82): Français, 9\* (47-7033-88); Montparasse Pathé, 14\* (43-

CHORUS LINE (A., v.o.): Cind-Beaubourg, 5- (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8- (45-62-20-40); Escurial, 13- (47-07-28-04); Kinopanorama, 15- (43-06-50-50). - V.f. Rox, 2- (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94); UGC Boalevard, 9- (45-74-95-40); UGC Gare de Lyon, 12- (43-43-01-59); UGC Gobalias, 13- (43-26-23-44); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Images, 18- (45-22-47-94). CHRONOS (Pr.-A.); La Géode, 19- (42-CHRONOS)

CHRONOS (Fr.-A.) : La Géode, 19: (42-45-66-00). COLONEL REDL (Hongrois, v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (43-26-58-00); Lin-coln, 8 (43-59-36-14).

COTTON CLUB (A., v.o.): Cinoches, 6º (46-33-10-82): Botte à films, 17º (46-22-44-21). 44-21).

CUORE (It., v.o.): Forum Orient Express,
1º (42-33-42-26); Saint-Germain Scudio, 5º (46-33-63-20); Elysées Lincola,
8º (43-39-36-14); Parnassiem, 14º (4325-21-21).

8 (43-59-3 35-21-21). A DERNIÈRE LICORNE (A., v.f.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85), h. sp.; Pathé-Clichy, 18 (45-22-46-01).

Pathé-Clichy, 18 (45-22-46-01).

DROLE DE MISSIONNAIRE (Brit., v.o.): St-Ambroise, 11\* (47-00-89-16).

L'EFFRONTÉE (Fr.): Ciné Beambourg, 3\* (42-71-52-36); UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); UGC Montparasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Boulevard, 9\* (45-74-95-40): UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Parnassieus, 14\* (43-35-21-21); Imagea, 18\* (45-72-47-94).

EMMANUELLE IV (Fr.) (\*\*): Georgo-V, 8\* (45-62-41-46).

V, 8 (45-62-41-46). ESCALIER C (Fr.) : Cinoches Saintmain, 6 (46-33-10-82). L'EXÉCUTRICE (Fr.) (\*\*) : Maxéville, 9- (47-70-72-86).

LA FORET D'ÉMERAUDE (A., v.o.) : Lucernaire, 6º (45-44-57-34). - V.f. : Bergère, 9· (47-70-77-58). LES GOONIES (A., v.f.) : Opéra Night, 2: (42-96-62-56).

GINGER ET FRED (It., v.o.): Gaumont-Halles, 1" (42-97-49-70); Saint-Germain Huchette, 5" (46-33-63-20); Hauto-feuille, 6" (46-33-79-38); Colisce, 8" (43-

90-81): PLM Saint-Jacques, 14" 90-31); PLM Saint-Jacques, 14° (45-89-68-42); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79). — V.f. Gaumont-Opéra, 2° (47-42-60-33) UGC - Montparnasse, 6° (45-74-94-94); Nations, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-60-74); Gaumont-Sud, 14° (43-77-84-50). (43-27-84-50).

HAREM (Fr.) : UGC Marbouf, 8 (45-61-

HAUT LES FLINGUES (A., v.o.) : Paramount Odéon, 6: (43-25-59-83); UGC Biarritz, 8: (45-62-20-40). – V.I.: Res., 2: (42-36-83-94); Français, 9: (47-70-33-88); UGC Gobelina, 13: (43-36-23-44); Montparnasse Pathé, 14: (43-20-12-06); UGC Convention, 15: (45.74.03.40)

(45-74-93-40).

L'HISTORRE OFFICIELLE (Arg., v.o.):
Forum, 1= (42-97-53-74); 14 JuilletParnasse, 6= (43-26-58-00): 14 JuilletRacine, 6= (43-26-19-68); George V. 3=
(45-62-41-46); 14 Juillet-Bastille, 11=
(43-57-90-81); 14 Juillet-Bastille, 11=
(43-57-90-81); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15= (45-75-79-79). — V.f.: Impérial, 2=
(47-42-72-52); Saint-Lazzare Pasquier, 3=
(43-87-35-43); Montparnasse-Pathé, 14=
(43-20-12-06).

L'HOMME AU CHAPEAU DE SOIE (Fr.): Républic, 11º (48-05-51-33).

L'HONNEUR DES PRIZZI (A., v.o.):
Forum, 1" (42-97-53-74); CinéBeanbourg, 3" (42-71-52-36); Action
Rive Gauche, 5" (43-29-44-40); UGC Rive Gauche, 5° (43-29-44-40); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); Pagode, 7° (47-05-12-15); Gaumont Champs Elysées, 8° (43-59-04-67); UGC Biarritz, 8° (45-62-20-40); 14-Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Pscurial, 13° (47-07-28-04); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79). – V.f.: Gaumont Opéra, 2° (47-42-60-33); Nations, 12° (43-43-04-67); UGC Gobelins, 13° (46-36-23-44); Gaumont Sud, 14° (43-27-84-50); Miramsr, 14° (43-20-89-52); Paramount Montparpasse, 14° (43-35-Paramount Montparnasse, 14 (43-35-30-40); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Morat, 16 (46-51-99-75); Le Maillot, 17 (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

LES INTERDITS DU MONDE (Fr.) (\*\*): Paramount Marivaux, 2\* (42-96-80-40); Paramount Odéon, 6\* (43-25-59-83); Paramount City, 8\* (45-62-45-76); Maréville, 9\* (47-70-72-86); unt Galaxie, 13 (45-80-18-03); unt Montpername, 14 (43-35-

INVASION (A., v.a.) (\*) : Rex, 2 (42-36-83-93). LA JEUNE FILLE ET L'ENFER (Fr.) (\*): Paramount-Mariyanz, 2\* (42-96-80-40); Paramount-City, 8\* (45-62-

EALIDOR (A., v.f.) : Areades, 2 (42-33-54-58).

LES LOUPS ENTRE EUX (Fr.): Impérial, 2 (47-42-72-52); UGC Normandie, 3 (45-63-16-16); Galté-Boulevard, 9 (42-33-67-06); Montparmane Pathé, 14 (43-20-12-06). LUNE DE MIEL (Fr.) : Gatté-Boulevard, 2- (42-33-67-06).

LE MEDECIN DE GAFIRE (Malien-Nigériea, v.o.) : Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77). RT SUR LE GRIL (A MORT SUR LE GRIL (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3 (42-72-52-36); UGC Rotende, & (45-74-94-94); UGC Ermi-tage, & (45-63-16-16). — V.f.: Rex. 2 (42-36-83-93). MUSCLOR ET SHE-RA LE SECRET DE LÉPÉE (A., v.f.): Boîte à films, 17 (46-22-44-21). h. sp.

LES NOCES DE FIGARO (AIL, v.o.) : Vendôme, 2 (47-42-97-52). Venoune, F (41-42-91-32).

ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
(Fr.): UGC Marbent, F (45-61-94-95).

ORIANE (franco-vénézasitien, v.o.): Parnassiens, 14 (43-35-21-21).

OURAGAN SUR L'EAU PLATE (Brit., v.f.) : Lumière, 9 (42-46-49-07). PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES (Youg., v.o.) : Reflet Baizze, 8 (45-61-10-60). A PARTIE DE CHASSE (Brit., v.o.): Hantefeuille, 6 (46-33-79-38); Mari-gnan, 8 (43-59-92-82).

PEUR ELEUE (A., v.o.) (\*): Foram Orient Express, 1" (42-33-42-26); Para-mount Odéon, 6" (43-25-59-83); George V, 8" (43-62-41-46); v.f.: Maxéville, 9 (47-70-72-86); Paramoant Opéra, 9 (47-42-56-31); Faramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Faramount Montper-nasse, 14 (43-35-30-40); Parthé Clichy, 18 (45-22-46-01).

18" (45-26-40-40).

PLENTY (A, v.o.): Ciné Beanbourg, 3"
(42-71-52-36); UGC Odéon, 6" (42-2510-30); UGC Rotonde, 6" (45-7494-94); UGC Biarritz, 8" (45-6220-40); 14-Juillet Beaugruselle, 15"
(45-75-79-79); vf.: UGC Boalevard, 9
(45-74-95-40).

PROFS (Fr.): Arcades, 2 (42-33-54-58); Bergère, 9 (47-70-77-58). RAMBO II (A., v.f.): Paramount Mari-vanz, 2 (42-96-80-40).

RAN (Jap., v.o.) : Publicis-Matignon, 3-(43-59-31-97). (43-99-31-97).

RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT (A., v.o.): Forum Orient:
Express, 1= (42-33-42-26); Saint:
Michel, 5= (43-26-79-17); UGC
Normandic, 8= (45-63-16-16); v.f.:
Lumière, 9= (42-46-49-07).

RETOUR VERS LE FUTUR (A. v.o.):
Motions 24 (43-02-20): v.f.: Cond.

RETOUR VERS LE FUTUR (A., v.a.):
Marignan, 9 (43-59-92-82); v.f.: Capri, 2 (45-08-11-69).

LES RIPOUX (Fr.): Lacernaire, 6 (45-48-73-4); UGC Marbent, 9 (45-61-94-95).

BOCKY IV (A., v.e.): Gaumont Halles, 1 (42-97-49-70); Paramount Odéon, 6 (42-25-98-3); UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); Pablicis Champs-Elysées, 8 (47-20-76-22); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); Victor Hago, 16 (47-27-49-75); v.f.: Impérial, 2 (47-42-72-52); Grand Rex, 2 (42-36-83-93); Bretagne, 6 (42-22-57-97); Marignan, 8 (43-59-92-82); St-Lazare Pasquier, 8 (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Bastille, 11 (43-07-54-40); Nations, 12 (43-43-01-59); Paramount Galaxie, 13 (45-80-18-03); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); Mostparnasse Pathé, 14 (43-20-12-06); Paramount Montparnasse, 14 (43-35-30-40); Convention Sc-Charles, 15 (45-79-

Montparnasse, 14 (43-35-30-40); Convention St-Charles, 15 (45-79-33-00); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Le Maillot, 17 (47-58-24-24); Pathé Clichy. 18\* (45-22-46-01); Secrétan, 19\* (42-41-77-99); Gaumout Gambette, 20\* (46-36-

10-96).

LA ROSE POURPRE DU CAIRE (A., v.o.): Studio de la Harpe, 5º (46-34-25-52).

BOUGE BAISER (Fr.) : Studio de la Harpe, 5º (46-34-25-52) : UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40) ; Parmasiens, 14º (43-

35-21-21). SANS TOIT NI LOI (Fr.) : Gammont Halies, 1= (42-97-49-70); Gaumont Opéra (ex-Berlitz), 2= (47-42-60-33); Paramoum Odéon, 6= (43-25-59-83); Ambassade, 8= (43-59-19-08); Bienve-nte Montparnasse, 15= (45-44-25-02).

SHOAH (Fr.) : Olympic, 14 (45-43-SH.VERADO (A., v.o.): Saint-Michel, 59 (43-26-79-17); Marignan, 89 (43-59-92-82); v.f.: Paramount Opera, 99 (47-42-56-31); Convention Saint-Charles, 159 (45-79-33-00).

15° (45-79-33-00).

SOLEIL DE NUIT (A., v.o.): Gaumont Halles, 1° (42-97-49-70); Publicis Saint-Germain, 6° (42-22-72-80); Haute-feuille, 6° (46-33-79-38); Ambassade, 8° (43-59-19-08); George V, 8° (45-62-41-46); Purnassiens, 14° (43-20-30-19); 14-Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); v.f.: Gaumont Opéra, 2° (47-62-60-33); Gaumont Richelieu, 2° (42-33-56-70); Nation, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Gaumont Sad, 14° (43-27-84-50); Montparsos, 14° (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Murat, 16° (46-51-99-75); Le Maillot, 17° (47-58-24-24); Pathé Clichy, 18° (42-22-46-01); Gambetta, 20° (46-36-10-96).

LE SOULDER DE SATIN (Franco-

SOURLIER DE SATIN Portugais, v.o.) : Bossparte, 6 (43-26-12-12).

STOP MAKING SENSE (A., v.o.) : Escurial Panorama, 13 (47-07-28-04), STRANGER THAN PARADESE (A.

v.o.) : Utopis Champollion, 5 (43-26-84-65). SUBWAY (Fr.): Gaumont Richelieu, 2\* (42-33-56-70); Studio de la Contres-carpe, 5\* (43-25-78-37); George V, 8\* (45-62-41-46); Fauvette, 13\* (43-31-60-74); Montparnos, 14\* (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27). TANGOS, L'EXIL DE GARDEL (Franco-Argentin, v.o.) : Studio Cujas, 5º (43-54-89-22).

TARAM ET LE CHAUDRON MAGI-QUE (A., v.f.) : Rex. 2º (42-36-83-93); Napoléon, 17º (42-67-63-42).

#### LES FILMS NOUVEAUX

AMERICAN WARRIOR, film sméricsin de Sam Furstenberg (v.o.):
Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); George-V, 8" (45-62-41-46); Paramonni-City (45-62-45-76); (v.f.): Rex, 2" (42-36-83-93); Lumière, 9" (42-46-83-93); Lumière, 9" (42-48-83-93); Lumière, 9" (42-48-83-49-07); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Bastille, 11 (43-07-54-40); Farvette, 13\*
(43-31-60-74); Paramount Mont-parasse, 14\* (43-35-30-40); Para-mount Orléans, 14\* (45-40-45-91); Convention Saint-Charles, 15\* (45-79-33-00); Images, 18\* (45-22-47-94); Tourelles, 20\* (43-64-51-98).

LES AVENTURES DE BUCAROO LES AVENTURES DE BUCAROO BANZAI DANS LA HUITTÉME DIMENSION, film américain de W. D. Richter (v.a.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Cino-ches, 6º (46-33-10-82); Paramount Mercury, 8º (45-62-75-90); (v.f.): Paramount Marivaux, 2º (42-96-80-40); Maxéville, 9º (47-70-71-86); Paramount Gelsyie, 13º 72-86); Paramount Galaxie, 13\* (45-80-18-03); Paramount Mont-parmasse, 14\* (43-35-30-40); Paramount Orléans, 14\* (45-40-45-91).

LE DOCTEUR ET LES ASSAS-E DOCTEUR ET LES ASSAS-SINS (\*), film américain de Fred-die Francis (v.a.): Ganmont Halles, 1° (42-97-49-70): Saint-Germain Village, 5° (46-33-63-20); Publicis Champs Elyafea, 8° (47-20-76-23); 14 Juille; Baştille, 11° (43-57-90-81); 14 Juillet Benugrenelle, 15° (45-75-79-79); (v.f.): Gaumont Opfra, 2° (47-42-60-33); Miramar, 14 (43-20-89-52). LA GALETTE DIJ ROL (ilm francais LA CALETTE DU ROL film français de Jean-Michel Ribes: Forum, 1" (42-97-53-74); Gaumont Richelieu,

2 (42-33-56-70); UGC Danton, 6 (42-25-10-30); UGC Montpar-

masse, 6\* (45-74-94-94); Ambassade, 8\* (43-59-19-08); UGC Biardiz, 8\* (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Boulevard, 9\* (47-42-56-31); UGC Boulevard, 9\* (45-74-95-40); UGC Gare de Lyon, 12\* (43-43-01-59); Paramount Galaxie, 13\* (45-80-18-03); UGC Gobelins, 13\* (43-80-18-03); UGC Gobelins, 13\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-27-84-50); Gammont Convention, 15\* (48-28-42-27); Murat, 16\* (46-51-99-75); Secrétan, 19\* (42-41-77-99); Gambetta\_20\* (46-36-10-96).

SECRET HONOR, film américais de SECRET HONOR, film américa

Robert Altman (v.o.): Reflet Médicis, 5º (43-54-42-34); 14 Juil-let Montparmasse, 6º (43-26-58-00); Reflet Balzac, 3º (45-61-10-60); Olympic Entrepot, 14 (45-43 10111 FRUIT1, (ilm américain de Michael Dinner (v.o.): Hauto-feuille, 6 (46-33-79-38); Georgo-V, 8 (45-62-41-46.); Marignan, 8 (43-59-92-82); (v.f.): Français, 9 (47-70-33-88); Fanyette, 13 (43-31-56-86): Parké Cische 31-56-86); Pathé Clichy, 18 (45-

22-46-01).

22-46-01).

VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE I, film américain de Tom Holland (v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26); UGC Odéon, 6st (42-52-10-30); Colisée, 8st (43-59-29-46); Georges-V. 8st (45-62-41-46); (v.f.): Richelien, 2st (42-33-56-70); Bastille, 1st (43-07-44-40). Fauneste 13st (42-31-44-31) Montparnesse Pathé, 14 (43-20-12-06); Paramount Montparasse, 14 (43-35-30-40); UGC Convention, 15: (45-74-93-40); Pathé Cli-chy, 18: (45-22-46-01).

TARGET (A., v.o.): Colisée, 8 (43-59-29-46); v.f.: Bretagne, 6 (42-22-57-97); Gaument Opéra, 2 (47-42-60-33); Gaité Boulevard, 9 (42-33-67-06).

er ter aussentration (\* 1917)

THE SHOP AROUND THE CORNER (A., v.o.) : Action-Christine, 6r (43-29-11-30).

TOEYO GA (All., v.o.) : Saint-André-dos-Arts, 6 (43-26-80-25). TROIS HOMMES ET UN COUFFEN TROES HOMMES ET UN COUFFIN (Fr.): Forum, 1= (42-97-53-74): Capri, 2= (45-08-11-69); Richelicu, 2= (42-33-56-70): Quintetite, 5= (46-33-79-38); Ambassade, 8= (43-59-19-08); George-V. 3= (45-62-41-46); St-Lazare Pasquier, 8= (43-87-35-43); Français, 9= (47-70-33-88); Fauvette, 13= (43-31-56-86); Mistral, 14= (45-39-52-43); Montparnos, 4= (43-27-53-37): Parnassiens. 14= (43-PRINCEL, 149 (43-39-32-3); PROMPARINE, 149 (43-27-52-37); Parmastients, 149 (43-20-30-19); Gammont Convention, 15-(48-28-52-27); Maillot, 179 (47-58-24-24); Pathé Clichy, 189 (45-22-46-01)

LE VOYAGE A PAIMPOL (Fr.): Utopiz Champollion, 5° (43-26-84-65). ZAPPA (A., v.o.): Trois Luxembourg, 6° (46-33-97-77); Marbeuf, 8° (45-61-94-95).

Les grandes reprises APOCALYPSE NOW (A., v.o.) (\*):
Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85); Rialto,
19\* (46-07-87-61).

AMOR DE PERDICAO (Port, v.o.):
Latina, 4\* (42-78-47-86). L'ARRANGEMENT (A., v.o.): Action Rive gauche, 5 (43-29-44-40), mer., ven., dim. et mar.

LA BELLE ET LA BÊTE (Pr.) : Tempners, 3º (42-72-94-56).

LA RELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.): Napoléon, 1º (42-67-63-42).

CARMEN (Saura) (v.o.): Denfert, 14º (43-21-41-01); Bofte à films, 1º (46-22-44-21).

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (A., v.o.) (\*): Utopia, 5 (43-26-84-65). LA CHATTE SUR UN TOTT BRULANT (A., v.o.) : Saint-Germain des-Prés, 6º (42-22-87-23) ; Baizac, 8º (45-61-

LE CIEL PEUT ATTENDRE (A., v.o.): Champo, 5- (43-54-51-60); Reflet La Fayette, 9- (48-74-97-27).

CLÉO DE 5 A 7 (Fr.) : Saint-André-des Arts, 6 (43-26-48-18). Arts, 6\* (43-26-48-18).

LA COCCINELLE A MONTE-CARLO (A., v.L.): Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Emitago, 8\* (45-63-16-16); UGC Bolevard, 9\* (45-74-95-40); UGC Gare de Lyon, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Montparnos, 14\* (43-27-52-37); UGC Convention, 15\* (42-67-63-42); Napoléon, 17\* (42-67-63-42); Images, 18\* (45-22-47-94); Secrétan, 19\* (42-41-77-99).

LES COPAINS D'ABORD (Fr.) : Espace Gatté, 14 (43-27-95-94). DÉLIVRANCE (A.) (\*): Studio Galande (H. sp.), 5 (43-54-72-71). LE DERNIER TANGO A PARIS (Fr.-It.,

v.o.) (\*\*) : Saint-Ambroise, 11 (47-00 DERSOU OUZAIA (Jap., vo.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68). DON QUICHOTTE (Fr.): Panthéon, 5 (43-54-15-04).

DRAGÉES AU POIVRE (Fr.) : Ciné

Beaubourg 3 (42-71-52-36); Action Ecoles, 5 (43-23-72-07); Marbeuf, 8 (45-61-94-95). DOCTEUR FOLAMOUR (A., v.o.) : Cinochea, 6 (46-33-10-82). LES ENFANTS DU PARADES (Pr.): ciagh, 16 (42-88-64-44). FALLING IN LOVE (A., v.o.) : Calypso, 17 (43-80-30-11).

LE FLEUVE SAUVAGE (A., v.o.) : Action Rive gauche, 5 (43-29-44-40), GUN CRAZY (A., v.o.) : Olympic, 14 (45-43-99-41)LA HUITIÈME FEMME DE BARBE-BLEUE (A., v.o.) : Action Christine, 6

(43-29-11-30) LES HOMMES DE LA MER (A., v.o.): Action Christine, 6\* (43-29-11-30).

IDENTIFICATION D'UNE FEMME.
(A., v.o.): Utopia, 5\* (43-26-84-65). IVAN LE TERRIBLE (Sov., v.o.) : Républic Cinéma, 11 (48-05-51-33) (h. sp.). JACK LEVENTREUR (A., v.o.) : Action Christine Bis, 6: (43-29-11-30); Parmassiens, 14: (43-35-21-21). JÉSUS DE NAZARETH (ft.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85). JOHNNY GUITARE (A., v.o.) : Trois

Laxembourg, & (46-33-97-77).

MADEMOISELLE JULIE (A. v.o.):

Otympic Entropôt, 14 (45-43-99-41).

MARIA'S LOVERS (A., v.o.): Boîte à films, 17 (46-22-44-21). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*): Capri, 2\* (45-08-11-69). MONTY PYTHON LA VIE DE BRIAN (A., v.o.) : Rialto, 19 (46-07-87-61).

MONTY PYTHON SACRE GRAAL (A., v.o.) : Bofte à films, 17º (46-22-44-21). ORANGE MÉCANIQUE (A., v.o.) (\*): Studio Galande (h. sp.), 5 (43-54-72-71). ORFEU NEGRO (Fr.) : Grand-Pavois, 15 (45-54-46-85).

PINE FLOYD THE WALL (A. V.O.) :

Boite à films, 17 (46-22-44-21).

PHANTOM OF THE PARADISE (A. v.o.) (°): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68) (b. sp.). POLICE (Fr.): Ambassade, 8 (43-59-19-08) (h. sp.).

LE PROCES (A., v.o.): Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77); Reflet La Fayette, 9 (48-74-97-27).

48 HEURES (A., v.o.): Hollywood Boule-vard, 9 (47-70-10-41). ROBIN DES BOIS (A., v.f.) : Napoléon, 17- (42-67-63-42). THIS IS ARMY (A., v.o.) : Péniche des Arts, 15: (45-27-77-55). LA STRADA (It., v.o.) : Seize-Lambert, 15 (45-32-91-68).

THE RIJUES BROTHERS (A., v.o.) : Boite à films, 17\* (46-22-44-21). THE MAJOR, THE MINOR (A.) : Action Ecoles, 5 (43-25-72-07). TO BE OR NOT TO BE (A. V.O.) : mpo, 5º (43-54-51-60) LA TRAVIATA (IL., v.o.): Grand-Pavois, 15: (45-54-46-85).

. .

1 . . .

LES VISITEURS (A., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6 (43-26-48-18): Lincoln, 8-(43-58-36-14); Parnassions, 14 (43-35-21-21).

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
(A, v.f.): Deafert, 14 (43-21-41-01).

ZORBA LE GREC (A, v.a.): Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68).

\* Neige

Front chaud Front froid ///// Pluie = Brouillard

≅ Brouillard ~ Verglas dans la région \

PREVISIONS POUR LE 31.01860EBUT DE MATINÉE

-*VU-*

And the second s

PARCE STANDARD

1.1.1. 12-31 TOTAL

A SEC SE SECOND SECOND

APACE OF PREDICAL PROPERTY.

The same of the sa

Le Cochin

ON SIT COME

THE REPORT OF STREET

12 12m

A MINTELLE

in an englad dig. . The strong dig. .

British Company of the Company of th

AL WAR THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Section 1977

والرابية ومعود المراب ومراجون

Section 1

THE STATE OF THE S

en series se

THE STATE OF THE S

744. : 📞

-

STREET.

500 - 3 2 - 3 - 2 - 3 2 - 3 - 3 - 3

I today

Articles .

Transfer &

The River

4 4

ار موسان میلود. از موسان میلود

1 184 1287 189

李子 198 14

\* A

di Baryaran

إنست

g de s

وحضهات طالبي د دا د

و موسق

3. 77 -

**1** 

3 84 5

<u>т</u>и.

tod are a

9<sup>10</sup>

à - 1

多様でも

#### Rock gâché

Un peu tristounet et assez Un peu tristounet et assez ennuyeux, ce gala international qui fêtait les vingt ans du MIDEM, ce rendez-vous mondial des dernières nouveautés du disque et du vidéo-clip. Du moins, vu d'un fauteuil de téléspectateur. On aurait pu espérer une ambiance surchauffée grâce à la chanteuse Bonnie Tyler ou aux groupes King, Cock Robin, Simply Red. Il n'en a rien été. Même Pino Deniele, ce Napolitain, musicien et chanteur de jazz au talent incontestable, de jazz au talent incontestable, n'est pas parvenu à provoquer le

Les fans eux-mêmes pourront-ils pardonner une soirée aussi mal ficelée, retransmise par FR3 à une heure de grande écoute ? La salle, plutôt style jeunes en jean's

que notables en smoking, parais-sait, elle aussi, assez peu survoi-tée. Quant aux deux personnages que seul un abus de langage autoriserait à qualifier d'animateurs, is n'ont vraiment pas forcé leur talent pour donner un semblant de vie à ce qui n'était qu'une mauvaise distraction. Michel Drucker, Patrick Sabatier, où étiez-vous donc, mercredi soir ? Avec les futures « 6 » et « 6 », les chaînes publiques devront chan-ger de manière...

On a donc vu des musiciens de rock dans un décor banal, d'où jaillissaient régulièrement d'épaisses volutes de furnée blanche (Hollywood 1950...), des bouts de clips, aussi, de groupes

français, anglais ou américains. Ayant sans doute compris d'instinct qu'ils perdraient leur temps et s'ennuieraient à mourir, les intéressés (à l'exception d'un seul) ne se sont même pas déplacés pour recevoir leur pris. A leur place, on a vu apparaître furtivement et disparaître tout aussi furtivement quelques directeurs de maison de disques venus prendre possession des trophées généreusement distribués à leurs poulsins. Tout cala sans aucun suspense, comme si la remise des prix du MIDEM 86 était un acci-dent. Le Palais des festivals de Cannes a assurément connu des

soirées plus brillantes. ANITA RIND.

#### Jeudi 30 janvier

PREMIÈRE CHAINE: TF1

20 h 30 Droit de réplique. Le PC et le PS répondent à M. Fabius.

Le PC le PS repondent à M. Fabius.

20 h 45 Partis de campagne.

La première d'une série (qui devait s'appeler - Aux urnes citoyens - ) de débats politiques le jeudi en direct de la Maison de la radio jusqu'au 6 mars inclus. Ce soir, M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, face à M. Jacques Toubon, secrétaire général du RPR parlent de sécurité et liberté dans la sortié fomocies

general du KPR parlent de sécurité et liberté dans la société française.

22 h 05 Columbo : des sourires et des armes.
Un trafiquant d'armes est assassiné et l'illustre inspec-teur Columbo aurait de grandes présomptions sur la personne d'un poête appartenant à un groupe de paci-fistes irlandais.

23 h 40 Journel. 23 h 55 C'est à lire.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 



PAS DE MÉDICATION VITAMINOJE D ASSOCÉE

20 h 35 Cinéma (cycle cinéma pour rire): le Quart d'heure américain.
Film français de Philippe Galland (1982), avec Anémone, G. Jugnot, J.-P. Bisson, B. Catillon, M. Dussart.
Une animatrice de radio s'éprend d'un petit gros pas du tout séduisant, mais sexuellement habile. Sketches à la manière du café-théâtre sur une situation très drôle.

mantere au caje-inetaire sur une situation tres arote.

22 h 5 Magazine: le mouton dens la beignoire.

Les immigrés sont-ils coupables? Une enquête
d'E. Favereau, T. Fares, L. Joffrin et D. Merlin pour
répondre aux nombreuses questions dont la plus importante est de savoir si, oui ou non, la France a intérèt à en
garder plus de quatre millions sur son sol?

23 h 20 Journal. 23 h 45 Bonsoir les clips.

**TROISIÈME CHAINE: FR3** 

20 h 35 Cinéma: la Piscina.

Film français de Jacques Deray (1968), avec A. Delon, R. Schneider, M. Rooet, J. Birkin, P. Crauchet.

L'arrivée d'un vieil ami et de sa fille jette le trouble dans la vie de deux amants en vacances à Saint-Tropez.

Drame psychologique dans le huis clos d'une luxueuse villa. L'histoire est semée de clichés mats il y a les inter-

22 h 30 Journal.
22 h 36 Petite histoire, grande histoire.
1935-1945, les années noires. Réal. F. de Waele.
A partir de souventrs filmés, l'histoire de trois familles belge, allemande et française d'un même milleu social.
23 h 25 Prélude à la nuit.
Mélodies populaires pour enfants, de Bartok, par Andor Foldes au piano.

FR3 PARIS - ILE-DE-FRANCE

17 h, L'âge en fleur; 17 h 15, lle de Transe; 17 h 30, Un naturaliste en campagne; 18 h, Action 3; 18 h 55, La panthère rose; 19 h 5, Atout PIC; 19 h 15, Informations; 19 h 35, Un journaliste un peu trop voyant.

**CANAL PLUS** 

20 h 35, El Norte, film de G. Nava ; 22 h 55, Fais gaffe à la gaffe, film de P. Boujenah ; 0 h 15, Frissons, film de D. Cronenberg ; 1 h 45, Anarchistes, grâce à Dieu.

FRANCE-CULTURE

20 h 30 Bonsoir Génus, de J. Mignot, avec P. Destailles, S. Rougerie, A. Alba.
21 h 30 Opéra 86 : l'autre visage de Massenet (à l'occasion de « Grisélidis » donné à l'Opéra du Rhin, à Strasbourg).
22 h 30 Nuits magnétiques.
0 h 10 Da jour an lendemain.

FRANCE-MUSIQUE

20 h 30 Concert (en direct de Cannes): « Carnaval op het strand », de L. van Hove, « Fantaisie pour piano, chœur et orchestre op. 80 », de Beethoven, « Sinfonia domestica », de Strauss, par l'Orchestre philharmonique royal de Flandres, dir. E. Tchakarov et le Chœur national bulgare, chef des chœurs, G. Robev, sol. I. Vakarelis.
23 h Concert (en direct de Cannes): « Antigone », de F. Rzewski, par I. Jarsky, soprano, F. Rzewski, piano.
9 h Alfesmagne, années 80: Guitares et pianos, cordes mensoneères.

#### Vendredi 31 janvier

PREMIÈRE CHAINE: TF1

Aujourd'hui et demain sur toute ia mode homme, c'est la SEMAINE FOLLE et ce soir, nocturne (comme tous les mardis et vendredis) SAMARITAINE jusqu'à 20 h 30.

20 h 40 Le jeu de la vérité : Eddy Mitchell.

Mitchell éternel l De nombreux projets : un nouveau disque, deux films, toujours « La dernière séance »...

Trente ans de rock dernière lui, Eddy connaît trop bien elles pour être pris au jeu de la vérité, sauf

imprévu...
22 h Patinage artistique : figures libres mes-En direct de Copenhague, les championnats d'Europe, un enjeu important pour le Français Laurent Depouilly. 23 h 15 Journal.

23 h 30 TSF.
Télévisiou sans frontière: spécial Côte-d'Ivoire.
Emission présentée par A. Beanchamp et G. Benson.
Une belle soirée, avec des clips, des pubs, des infos locales, du thêdire (avec Louleymane Koll), de l'afroreggae (avec Alpha Blondy), et du cinéma. Le tout assorti d'escapades touristiques.

**DEUXIÈME CHAINE: A2** 20 h 35 Série: Fort-Sagenne.

20 h 35 Séria: Fort-Saganne.

D'après le roman de L. Gardel, réal. A. Corneau. Avec G. Depardien, P. Noiret, C. Deneave, S. Marcean...

Dernier épisode: au début de ce siècle, au Sahara, les ausures mouvementées de Charles Saganne, soldat exemplaire, hamme du désert et symbole du héros prisonnier de son destia. Une version télévisée très légèrement différente du film d'aventures à grand spectacle diffusé dans les salles de cinéma.

21 h 30 Apoatrophea..

Magarine littéraire de B. Pivot.

Sur le thème « Les leaders d'opinion », sont invités: Philippe Bauchard (la Guerre des deux roses); Jacques Fatzant (Frime et châtiment); Serge July (les Années Mitterrand); Trez (Un... deux... Trez... partez!); Wolitski (le Programme de la droite); Claude Imbert [pour : la Gaulle m'inquiète, par Charles de France]; René Tendron (le Guide de votre argent 1986).

22 h 45 Journal.
22 h 55 Ciné-club: Je suis un aventurier.
Film améticain d'Anthony Mann (1954), avec J. Stewart, R. Roman, C. Calvet, W. Brennan, J. McIntire (v.o. som-titrée).

Un aventurier américain et son associé vont à la conquête de l'or au Canada et se heurtent à un shérif quelque peu forban. Action très mouvementée, confron-tation de curieux personnages et, comme toujours chez Anthony Mann, présence et importance de la nature.

TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h 35 Vendredi: Fais-moi tourner la têta. Reportage de la télévision Suisse romande. A propos du retour en force des clubs de danse. Qui en sont les clients: des solitaires, de véritables amateurs de

danse?

21 h 36 Série: Marlowe, détective privé.
Un travail d'amateur, d'après le roman de R. Chandler.
Dernier épisode. Le détective Marlowe, chargé de surveiller le célèbre acteur Tony Wallace, ne comprend pas qu'on lui refuse l'accès à la propriété. Inquiété par quelques petits détails troublants, il va passer outre cette interdiction et les barrages, et découvrira alors que Tony n'est plus là...

22 h 25 Journal.

23 h 45 Regrengemission théâtrale: Gotche.

22 h 45 Retransmission théâtrale: Gotcha. Pièce de B. Keeffen, mise en scène A. Duclos, D. Benoin, présentée à la Comédie de Saint-Etienne. Avec P. Dis, R. Genevin, F. Touzio et P. Descombes. Revanche d'un élève sur son école qu'il a détestée...

23 h 55 Prélude à la nuit.

Improvisation - de J. Chailly, par le Duo Pasterson.

CANAL PLUS

CANAL PLUS

7 h. Gym à gym; 7 h. 15. Top 50 (et à 12 h 5 et 20 h);
7 h. 40. Cabou Cadin; 8 h. Superstars; 8 h. 30. Lili petit à
petit; 8 h. 55. Linstick, film de L. Johnson; 10 h. 20. Joe
Morane, le terrible; 12 h. Dessin animé; 12 h. 30. Magazine:
Direct; 14 h. h. Femme de mon pote, film de B. Blier;
15 h. 35. Qu'est-ll arrivé à Baby Jame?, film de R. Aldrich;
17 h. 45. 4 C +; 18 b. 25. Les affaires sont les affaires; 19 h.
Maxitête (et à 19 h. 55 et 20 h. 30); 19 h. 5. Zénith; 19 h. 40.
Tont s'achète; 20 h. 15. Coluche; 20 h. 35. Superstars; 21 h.
Juge et hors-la-loi, film de J. Huston; 22 h. 50. l'Exécuteur,
film de M. Lucidi; 0 h. 30. Frissons, film de D. Cronenberg;
2 h. Train d'enfer, film de R. Hanin; 3 h. 25. Les KO de
Canal +; 4 h. 25. la Nuit des vers géasts, film de J. Lieberman.

FRANCE-CULTURE

20 h 36 Des œnvres d'art dans la maison. 21 h 30 Black and bine : le jazz, et la musique contempo-

raine?

22 h 38 Nults magnétiques.

8 h 10 Du jour su lendemain.

FRANCE-MUSIQUE

26 à 36 Concert (émis de Sarrebrück): « Concerto pour clavier et orchestre», de J.-S. Bach; « Concerto pour piano et orchestre nº 2 », de Bartok, « Symphomie nº 7 », de Beethoven, par l'Orchestre symphomique de Sarrebrück, dir. M.-W. Chung, sol. A. Schilf, piano.

22 à 30 Concert (en direct de Cannes): œuvres de Rachmaninov, Berlioz, Schubert, par l'Orchestre de Radio-Luxembourg, dir. L. Hager, sol. B. Haldas, soprano.

8 à Concert (en direct de Cannes): Musique électro-acoustique.

accessique.

1 h Musique traditionnelle : Les derniers disques

sur Sud-Radio, à 19 h 15.

Est.

Vendredi: temps couvert et pluvieux ou neigeux sur la moitié sud de la France. Le matin, pluies moins fortes sur l'Aquitaine et les Pyrénées, des chutes de neige assez faibles en montagne et des éclaireies sur le Roussillon et le Languedoc. Le vent d'est sera assez fort. L'après-midi, ciel restant couvert et précipitations assez fortes. En soirée, tramontane sur le Roussillon. Les températures de 0 à 2 degrés dans l'intérieur et de 3 à 4 degrés sur la côte le matin monteront en cours de journée à 3 ou 4 degrés sur le Centre-Est, 5 à

2 M.T.

1035
1035
1030

SITUATION LE 30.1.86 A O h G.M.T.

Averses Vent fort

les côtes de la Manche où le vent d'est soufflera assez fort.

# Pluie

Quelques éclaircies dans l'intérieur à la mi-journée. Les températures monteront à 1 degré dans l'Est, entre 3 et 5 degrés du Nord et de la Champagne à la Bretagne.

Températures (le premier chissre indique le maximum enregistré dans la journée du 29 janvier, le second le minimum dans la muit du 29 au 30 janvier) : Ajaccio, 1) et 6 degrés; Biarritz, 8 et 4; Bordeaux, 7 et 2; Bréhat, 6 et 1; Bress, 7 et (n.c.); Cannes, 7 et 5; Cherbourg, 4 et -2; Clermont-Ferrand, 6 et -2;

Occlusion 7 degrés sur le Sud-Ouest et 8 à 10 degrés près de la Méditerranée.

Sur la moitié nord, ciel très mageux et brumeux le matin avec gelèes de 3 à - 5 degrés dans l'Est. Temps plus perturbé près des frontières du Nord et sur l'une près de l'une près de l'une près de l'une près de la Méditerranée.

Dijon, l' et - 1; Dinard, 4 et - 2; Embrun, 0 et - 1; Grenoble-Saint-Geoirs, 7 et 0; La Rochelle, 6 et 2; Lille, 5 et 1; Limoges, 3 et 0; Lorient, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marseille-Marignane, 8 et - 1; Lyon, 4 et 1; Marsette-Marignane, 8 et 4; Nancy, 2 et - 4: Nantes, 7 et 1; Nice, 7 et 4: Paris-Montsouris, 6 et 4; Paris-Orly, 7 et 3; Pau, 7 et 0; Perpi-gnan, 9 et - 2; Rennes, 5 et - 4; Rouen, 2 et 2; Saint-Bilenne, 5 et 0; Strasbourg, 0 et - 3; Toulouse, 5 et - 1; Tours, 4 et 0.

101d

Dions

Températures relevées à l'étranger : Alger. 15 et 7; Genève, 1 et - 7; Lis-bonne, 14 et 10; Londres, 4 et 2; Madrid, 8 et 3; Rome, 11 et 8; Stockholm, 1 et - 2

{ Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

#### EN BREF -

**ENVIRONNEMENT** 

Front

Evolution probable du temps en France entre le jeudi 30 janvier à 0 heure et le vendredi 31 janvier à misuit.

Une dépression centrée sur la Médi-terranée occidentale donne des retours de mauvais temps par l'Est et le Sud-

∼ Verglas

quasi stationnaire

\* Neige

 La mairie de Paris vient d'éditer un nouveau dépliant « Sentier nature » consacré au onzième arrondissement. Trois itinéraires sont proposés pour découvrir (ou redécouvrir) la faune, la flore et la géologie de ce quartier. Ce document, agrémenté de plans détaillés et de dessins, est diffusé gratuitement dans les mairies d'arrondissement. (Sont égale-ment disponibles des dépliants concernant les cinquième, quinzième et dix-huitième arrondisse-

IDEAL. - L'Association IDEAL (Information et découverte de l'environnement, animation littoa. Elle s'est donné i objectif la connaissance ou la découverte du patrimoine naturel et culturel du bassin des îles d'Hyères et du littoral pour leur conservation et leur gestion et propose des sorties accompa-

gnées et des expositions.

\* IDEAL, résidence les Portes du paradis, appartement 29, 83320 Carqueiranne).

#### TRIBUNES ET DÉBATS

**JEUDI 30 JANVIER** 

- MM. Jean Poperen, secrétaire national du PS, et François Léotard, secrétaire général du PR, sont les invités de l'émission - Face au public », de France-Inter, à 19 h 15. - MM. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat chargé de la santé, et

Piere Méhaignerie, président du CDS, participent à un « débat régional », comme têtes de liste dans le département d'Ille-et-Vilaine, à 19 h 15, sur Europe 1.

 M. Roland Leroy, membre de bureau politique du PCF, répond à M. Laurent Fabius, premier ministre, dans l'émission « Droit de réplique », sur TF I, à 20 h 30. **VENDREDI 31 JANVIER** 

- M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'État auprès du ministre des relations extérieures, est invité à l'émission « Contact »,

- M. Jacques Chirac, maire de Paris, président du RPR, répondra pour l'UDF et le RPR, au premier ministre, dans l'émission « droit de réplique », sur TF1, 2 20 b 30.

#### **IMMIGRATION**

HERBORISER DANS LE ONZIÈME. ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS.

 Le demier numéro de Migrantsformation, nº 63, décembre 1985. édité par le bureau de documentation migrants du Centre national de documentation pédagogique est consacré aux « Enfants d'immigrés et l'enseignement du français ». Quelle langue parle-til ? bilinguisme et norme, accueil des enfants de migrants en mater-

★ Ce dossier est disponible au burean de documentation migrants du Centre national de documenta-tion pédagogique, 91, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge, au prix de 16 F

PARIS

PROPRETÉ 86. - Un calendrier de la propreté 1986 est diffusé dans les mairies d'arrondissement. Les Pansiens y trouveront tous les renseignements pratiques sur la collecte sélective du verre, la mise en place des caissons pour objets encombrants, Allô propreté, etc. Au verso figurent des conseils utiles pour « mieux vivre en propreté de Paris » (animaux dans la ville obligations des riverains lorsqu'il neige, entre autres).

#### PRESSE

NAISSANCE DE « SYMBIOSE ». - Une nouvelle revue mensuelle consacrée aux problèmes de l'environnement est née : Symbiose. Cette publication, qui ne revendique pas le caractère « écologique », se propose d'informer sur tous les sujets d'environnement dans un esprit d'« Europe des régions ».

\* Abounement : 3 bis, Clairière Orange, 95000 Cergy.

#### **VIE PRATIQUE**

BÉBÉ-CONSEIL. - Service téléphonique assuré par l'association Inter-Parents, Bébé-conseil répond à des questions de tous ordres : grossesse, accouchement, soins au bébé, adresses de crèches ou de nourrices, mais aussi problèmes jundiques et psychologi-ques. Il suffit d'appeler le 43-48-9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures (sauf le jeudi matin).

#### PARIS EN VISITES-

**VENDREDI 31 JANVIER** 

- Les salons de l'Hôtel-de-Ville », 14 h 10, devant la façade (M. Banas-

Les «Goncourt» dans les salons du restaurant Drouant», 15 h 30, entrée restaurant (Hauts lieux et décou-

 Belles façades et jardins ignorés de Blanche à la Trinité, 14 h 30, métro Blanche (V. de Langlade). - Exposition deux cents nouvelles

acquisitions », 15 heures, Grand Palais (Approche de l'art). · Picasso et l'hôtel Salé », 11 heures.

, rue de Thorigny dans la cour (Ch. Merle). - L'île de la Cité -, quartier du cloître Notre-Dame -, 14 h 30, métro Cité (côté marché aux fleurs) (P.-Y. Jaslet).

« L'hôrel de Lanzon, de la fécrie des

boiseries Louis-XIII an club des Hachi-

chins présidé par Baudelaire », 14 h 45, métro Pont-Marie (M. Ragueneau). Le vieux village Saint-Roch et la butte aux Moulins -, 14 h 30, sortie métro Tuileries (Résurrection du passé).

«Rues et maisons du Moyen Age de Saint-Germain-l'Auxerrois -, 14 h 30, métro Louvre.

#### CONFÉRENCES ----

11 bis, rue Kleppler, 20 h 15, «Les rêves et la vie intérieure».

IFRI, 6, rue Ferrus, 17 h 30, - Bilan et perspectives des relations inter-allemandes (M. Michael Sturmer, professeur à l'université de Erlangen, RFA).

Salle Chaillot-Galliera, 28. av. George-V, 14 h 30, e d'Antalya à Anta-kya e (cycle mille ans d'histoire en Tur-26, rue Bergère, 19 h 30, - La

retraite, une étape dans notre évolution personnelle • (docteurs Oppert et R. Albo, ingénieur CNAM). Salle de cinéma du Musée de l'homme, 18 h 30, « Evolution et créa-tion » (M.-G. Martelet).

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**LOISIRS** 



SAMS DECODEUR 19 h 00 "ZENITH": Louis Chédid

est l'invité de Michel Denisot. POUR LES ABONNES 21 h 00 Western :

*"*LE JUGE ET LE HORS-LA-LOI" avec Paul Newman et Jacqueline Bisset.



# MOTS CROISES

PROBLÈME № 4152

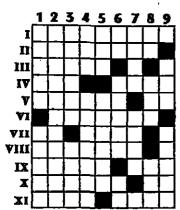

1 .

، نَدَيْسِتِ !

HORIZONTALEMENT Chaud partisan de la protection de la femme. – II. Fait tordre, mais ne fait pas rire. – III. Celui qui les provoque est généralement vain-queur. – IV. Ancêtre de celui avec

queur. — IV. Ancêtre de celui avec lequel nous faisons le « singe ». Un rôte pour Deburau. — V. Gustave pour les beaux-arts et Jeanne pour le septième. Alternative. — VI. Etait, sous Louis XV. chargé de dépouiller le courrier. — VII. Demi-part. Interrogatif. — VIII. Est aussi difficile à avaler qu'à digérer. — IX. Débitée par un sagard. Tout terrain. — X. Frapper daus l'airain. Négation. — XI. Ancêtre du trouvère. Obtient une charge importante erféce à son une charge importante grâce à son

**VERTICALEMENT** I. Son administration relêve de la Faculté. Fila. — 2. La clé des songes. — 3. Ville d'Andalousie. Région du Pakistan. — 4. Support. Piétine quand celui qui la mêne est en train

de nager. - 5. Son type prête à une histoire burlesque. Louée au prix fort. - 6. Négation. Un de ses fiis fut le père de l'aviation. Divinité. iservateur des vieux châteaux avant la restauration. Sanguinaires, au pays de la vendetta. — L'extrême droite en politique.
 Possessif. Jamais vieux. – 9. L'un brûle, l'autre s'est éteint. Avec un franc, on en avait la pleine propriété.

Solution du problème 1º 4151 Horizontalement I. Manchette. — II. Epar. Taël. — III. Tige. Asti, — IV. Acéteuse. — V. Lu. Og. — VI. Llanos. Le. — VII. Ut. Ader. — VIII. Réservoir. —

IX. Gué. Asr. - X. Irruption. -

Verticalement . Métallurgie. – 2. Apiculteurs. . Nage. Sert. – 4. Cretonne. Ur. . Ego. Râpé. – 6. Etau. Savate. . Tasse. Doris. – 8. Tête. Lei. –

- 7. Tasse. Dos 9. Eli. Ferrent. GUY BROUTY.

JOURNAL OFFICIEL Sont publiés au Journal officiel du jeudi 30 janvier :

UN ARRÊTÉ Du 27 janvier 1986 portant revalorisation de la prime de leu des

sapeurs-pompiers professionnels. **UNE INSTRUCTION** Nº 1600/SGDN/DAD/PBR du 3 janvier 1986 relative aux procé-dures de rappel des affectés indivi-

et président d'honneur de la Société. duels de défense. SITB, 38, rue des Jeûneurs,

- M. et M™ Claude Bernardet,

LE CARNET DU Monde

scs parents.
M. et M. Aimé Bernardet, ses grands-percuts, M. Aisin Bernardet, son épouse, M. et M™ Philippe Arthaud, son frère, M. Pascal Dauvel, M. François Arthaud, M. et Ma Jacques Arthaud,

M= Albert Arthaud,

ss emants, M. et M™ Jean-François Arthaud, M. et M™ Henri Boutier, Christophe, Isabelle Arthaud,

Rodolphe Arthand, Véronique, Stéphane Arthand,

et leurs enfants, M. et M= René Arthand et leur fille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Albert ARTHAUD.

ancien élève de l'École polytechnique (promotion 1932),

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration.

ont le regret de faire part du décès d

M. Albert ARTHAUD,

La direction générale, Et les collaborateurs de la SITB,

17, rue des Abondances.

es petits-enfants, Nicolas, Mathieu Boutier,

ses arrière-petits-enfants, M. et Mª Marcel Arthaud

ses frères, et leur famille,

Les familles Barrailler, Secrétain,

ont la douleur de faire part du décès de Catherine, Laurent, Julien Arthaud, Françoise BERNARDET, maîtrise d'administration économie

et sociale,

survenu le 26 janvier 1986, dans sa

L'inhumation a en lieu le 29 janvier 1986, au cimetière de La Chatre-Langlin (Indre).

- On nous prie d'annoncer le décès

M= Paul CARTON.

survenu le 21 janvier 1986, à l'âge de suxante-trezze ans. L'inhumation a eu lieu le 29 janvier, i Arcachon, dans l'intimité familiale. survenu dans sa quatre-vingt-quatrièn De la part de ses enfants.

63, avenue Montardon.

drouveau drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot, 75009 Paris

Téléphone: 42-46-17-11 - Télex: Drouot 642260

Informations téléphoniques permazentes : 47-70-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

Les expositions auront lien la veille des ventes, de 11 à 18 heures, sanf indications particulières, expo le matin de la vente.

SAMEDI 1ª FÉVRIER

**LUNDI 3 FÉVRIER** 

S. 1. - Tableaux, bij., orfèvr., mob. anc., tapis. - Mª PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN. MM. Herdhebaut, Latreille. MM. Chevalier, Dechaut et Stetten, experts.

SAINT-CYR

S. 5-6. — Numismatique : monnaies en or, argent ou bronze.
Grecques, romaines, byzantines, mérovingiennes,
carolingiennes, royales françaises, contemporaines, féodales,
étrangères, médailles, sceaux. - Mª ADER, PiCARD,
TAJAN M. Vinchon, Mª Berthelot et Guyonnet, experts.
Expositions chez les experts : 77, rue de Richelieu, 75002
Paris. Tél.: (1) 42-97-50-00 jusqu'an vendredi 31 janvier 1986
(jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 18 h). Au nouveau
Drouot : samedi le février de 11 à 18 h.

S. 7. — Tapis, -Mª MILLON, JUTHEAU. M. Chevalier, expert.

S. 9. - Tabl., obj. de vitrine, mobilier. - Ma Chayette, Calmels. S. 11. - Boos meubles, objets mobiliers. - Ma ADER, PICARD, TAJAN.

S. 15. - Tabl. anc. et mod. Bijoux, argenterie, bon mobilier. Ma BOSCHER.

S. 8. — Bx tabl. des écoles hollandaise, italienne, flamande du 17° s. et des éc. anglaise et française des 18° et 19° (aquarelles de J. Dufy, E. Lemmens, M. Levis). - M° WAPLER.

S. 2. — Tableaux, argenterie, membles. - Mª BINOCHE, GODEAU.
S. 3. — Antiques. - Mª PESCHETEAU, BADIN, FERRIEN.
M. Stiline, expert.

S. 4. — Ouvrages de bibliographie sur la chasse et la pêche.

Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR.

Mª Vidal-Mégret, 54 bis, rue Cardinet, Paris (17°);

Mª Dominique Gomez, experts.

S. 7. — Bij. orfeverie. - Mª DEURBERGUE.

S. 9. - 14 h 30, dessins et tableaux anciens. - Mª CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 10. — Objets d'art et d'ameublement des 18° et 19° s. - M° ADER, PICARD, TAJAN, MM. Dillée, Levy-Lacaze, experts.

S. 3. – Extrêmo-Orient. - Ma AUDAP, GODEAU, SOLANET. M. Beurdeley, expert.

S. 13. - Meubles, objects d'art 19°, 1900-1925. - M° CHARBON-NEAUX.

S. 16. — Meubles, bibelots, objets d'art, tabl. - Mª LENORMAND, DAYEN.

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ETUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 42-61-80-07.

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 47-70-67-68.

BINOCHE, GODEAU, 5, rue La Boétie (75008), 47-42-78-01.

BOISGIRARD, 2, rue de Provence (75009), 47-70-81-36.

BOSCHER, 3, rue d'Amboise (75002), 42-60-87-87.

Catherine CHARBONNEAUX, 134, Fbg-St-Honoré (75008), 62-59-66-56.

CHAYETTE CALMELS, 12, rue Rossini (75009), 47-70-38-89.

CORNETTÉ DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008), 47-20-15-94.

DEURBERGUE, 19, bd Montmartre (75002), 42-61-36-50.

LANGLADE, 12, rue Descombes (75017), 42-27-00-91.

LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEIMS-LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 42-46-61-16.

LENORMAND, DAYEN, 12, rue Hippolyte-Lebas (75009), 42-81-50-91.

LE ROUX, 18, rue Grange-Batelière (75009), 47-70-83-30.

MATHIAS, 19, rue Ampère (75017), 46-22-70-25.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Drouot (75009), 42-46-46-44.

PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange-Batelière (75009), 47-70-48-95.

ROGEON, 16, rue Milton (75009), 48-78-81-06.

WAPLER, 16, place des Vosges (75009), 42-78-57-10.

Tabl., mob. de style, tapis, objets d'art. - Mª MATHIAS, LEROUX.

S. 14. - Mbles et obj. d'art. - M= AUDAP, GODEAU, SOLANET.

**JEUDI 6 FÉVRIER** 

**VENDREDI 7 FÉVRIER** 

S. 5. - Tableaux mod. - Mª MILLON, JUTHEAU.

S. 1. - Tabl., bib., mob. - Mª BOISGIRARD.

**MARDI 4 FÉVRIER** S. 5-6. - Suite de la vente du 3 février. - M= ADER, PICARD, TAJAN.

S. 10. - 14 b 30, fourrures. - Mª CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 12. - Cartes postales, autographes, timbres. - Mª LANGLADE. MERCREDI 5 FÉVRIER

\*S. 12. - Timbres. - M= LENORMAND, DAYEN.

S. 1. - Tableaux 19. - Mª RENAUD.

14 h 30, sculptures des 19° et 20° s. - M° CORNETTE DE SAINT-CYR.

S. 14-15. - Tapis d'Orient. - Me ROGEON.

- Nous apprenons le décès de

M. Marcel DAROU, ancien député et sénateur socialiste du Nord,

survenu le mercredi 29 janvier 1986, dans sa quatre-vingt-dixième année.

[Né le 3 août 1896 à Hezebrouck, M. Marcel Dartu fut élu de cette ville dès 1935, d'abord comme conseiller municipal, puis comme adjoint au maine. Il sièges comme député de Nord dans les deux Assemblées constitutantes, pu

l'Assemblée retionale, de 1946 à 1958. De 1961 à 1974, c'est ou peleis du Luxembourg qu'il sièges comme sénetsur du Nord, où il fut longtemps président de la commission des affaires sociales.

Se participation aux combats lors de la première et de la econde guerres mondieles lui a valu de nombreuses décorations dont les croix de guerre 1914-1918 et 1939-1945 avec citations, et la Légion d'horseur, ordre dens lequel il fut promu grand-officier en 1991. M. Darou était également commandeur du Mérite combattant et commandeur dans l'ordre des Palmes académiques.]

- Philippe et Richard Dreyfus, ses enfants, M= Simone Fourman, su mère,

ont la douleur de faire part du décès de Mº Jean-Claude DREYFUS, huissier de justice, ancien combattant,

engagé volontaire FFL, survenu soudainement, le 24 janvier 1986, à l'âge de cinquante-huit ans.

Les obsèques auront lieu le vendred

Réunion angle de la rue Emile-

Richard et de la rue Froidevaux. Ni fleurs ni couronnes.

39, rue Victor-Massé,

Le président,
Le conseil d'administration
Et les membres de la Société fran-

out le profond regret de faire part du décès, survenu le 26 janvier 1986, du président fondateur de la société,

M. Pierre GRABAR, chef de service honoraire à l'Institut Pasteur, ancien directeur de l'Institut de recherche sur le cancer, membre de l'Académie nations

en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevaki, 12, rue Daru, 75008 Paris, le lundi 3 février, à 18 h 40.

Un office sera célébré à sa mémoin

- Le docteur et M™ Henri Fraisse, M. et M™ Jean-François Flaud-M. et M= Jean-Pierre Goutail.

ses enfants et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre LAINÉ,

chevalier de la Légion d'honneur ingénieur des Arts et Métiers, survena le 21 ianvier 1986 dans sa

quatre-vingt-quatorzième année. Les obsèques ont en lien à Brantôm (Dordogne).

- Le directeur du Muséum national d'histoire asturelle, L'Assemblée des professeurs et

ont le regret de faire part du décès de

M. le professeur Yves LE GRAND, directeur honoraire du Muséum national d'histoire

officier de la Légion d'honneur, commandeur des Palmes académiques, commandeur de l'ordre national du Mérite.

du Mérite.

[Né à Paris en 1908, le professeur Yvez Le Grand a consacré sa carrière à l'enseignement et à la recherche en optique de la vision humaine et animale, et à ses applications biologiques et techniques, spécialement dans le domaine de l'éclairage. Collaborateur puie, en 1949, successeur de Jean Becquard, fils d'Herri Becquerel qui découvrit la radioactivité en 1896, et luimaine opticien distingué, à la chaire de physique appliquée du Muséum, il a formé de nombreux eleves français et étrangers. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages qui font autorité, et, notamment d'un Trainé de physique (d'applies son cours à l'École supérieure d'optique) qui constitue une synthèse magistrale, et qui est toujours l'ouvrage de référence des spécialistes de la vision.]

- M. et M= Jean-Claude Muret M. et M= Pierre Bogoratz

out la douleur de faire part du décès de M= René MURET, néc Madeleine Roux,

survenu le 28 janvier 1986, à Paris.

La bénédiction aura lieu le vendredi 31 janvier, à 9 h 30, à l'hôpital Cochin, à

- Le Hobe.

Mare PETER, décédé en paix, le 16 janvier 1986, à son domicile, 3, Combe-Park, Yeovil (Angleterre).

L'enterrement a cu lieu le 24 janvier, à 12 h 30, au crématorium de Yeovil.

Les donations sont destinées à le Bri-tish Heart Foundation (Fondation britannique pour le cœur). C/O G.H. Cook and Son, Funeral Directors, 8/11 Bond Street, Yeovil, Somersel Tel.: Yeovil 23463 4. - On nous prie d'annoncer le décès

Mª Marguerite QUINTIN, chevalier de la Légion d'homeur, professeur honoraire à la faculté des sciences de Paris,

survenu le 24 janvier 1986.

L'inhumation a cu lieu dans l'intimité, à Langres (Haute-Marne).

Une messe sera célébrée à son inten-tion, le mardi 4 février, à 18 heures, en l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252, rue Saint-Jacques, à Paris-5

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Le Père Raymond-Marie (René) SPITZ

est entré dans la lumière du Seigneur le 29 janvier 1986, à l'âge de quatre-vingt-

Ses obsèques seront célébrées le ven-dredi 31 janvier, à 12 h 15, en l'église conventuelle de l'Annonciation, 222, rue du Fanbourg-Saint-Honoré, à Paris-8.

De la part du Père provincial des dominicains de la province de France, Père prieur et des religieux du convent de l'Annonciation,

- Le président de l'université Le directeur,

Et les personnels de l'UER des lettres et civilisations du monde méditerranéen,

ont le regret de faire part du décès de

ML le professe Norbert TAPIERO.

survenu le 24 janvier 1986

Anniversaires - Pour le deuxième anniversaire du rappel à Dien de

M. Fernand ARNAUD. une pieuse pensée est demandée à tous

ceux qui l'ont connu et aimé. - Pour le quatrième anniversaire de

Louis-Auguste DEROSIERE,

une pensée est demandée à ceux qui l'out connu et estimé.

- Le souvenir du

professeur Jean EGRET

est rappelé en ce dixième anniversaire - Anne-Marie MACHERET

Une pensée amicale est demandée à

ceux qui l'ont comme et aimée. - Il y a dix ans, le 31 janvier 1976,

Fernand TERROU

nous quittait.

Une pensée est demandée en ce jour à ceux qui l'ont connu et aimé.

 Le 31 janvier 1969. Marianne Annie VILLOUTREIX,

Que tous ceux qui ont gardé son sou-remir aient pour elle une fidèle pensée. Messes anniversaires

Pour le premier anniversaire du

décès de Laurent FROISSART,

une messe sera célébrée à Saint-Germain-des-Prés, le lundi 3 février, à

Communications diverses - Dans le cadre de la dixième rencontre Nature et Culture (école Bos-suet, 51, rue Madame, Paris-6-), le Père Blanchard, ancien professeur d'histoire du christianisme au séminaire Saint-Sulpice, présentera en audio-visuel le

1= février, à 15 heures : « Invitation à la Cappadoce - ; à 16 h 15 : « La Sicile Dufrenne, directeur d'études à l'École pratique des hantes études, fera une conférence : « Un exemple d'illustration imagée de deux Evangiles grecs du sixième siècle ». (Histoire racontée en

Soutenances de thèses

images ou Images à portée théologi-

DOCTORATS D'ÉTAT - Université Lille-III, salle 01 208, vendredi 31 janvier, à 14 h 30, M. Prithwindra Mukherjee : « Les ori-gines intellectuelles du Mouvement d'indépendance de l'Inde (1893-1918). 1918).



Pompes Funèbres Marbrerie CAHEN & C'e 43-20-74-52

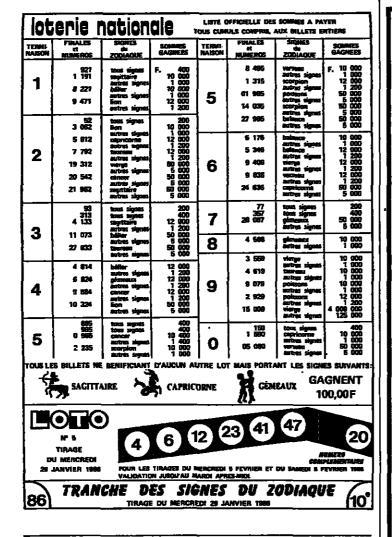

ISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER AUX BILLETS ENTIERS Le règlement du TAC-0-TAC ne prévont aucon cumul U.O du 28/12/85) Le numéro 502786 gagne 4 000 000,00 F 002786 302786 approchants 4 0 2 7 8 6 50 000,00 F à la centaine 102786 202786 602786 Les numéros approchants aux gagnent 512786 500786 502086 502706 502780 501786 522786 502186 502716 502781 532786 503786 502286 502726 502782 542786 504786 502386 502736 502783 10 000,00 F 552786 505786 502486 502746 502784 562786 506786 502586 502756 502785 507786 502686 502766 502787 572786 508786 502886 502788 582786 502776 509786 502796 502789 502986 592786 5 000,00 F Tous les brilet 786 1 000,00 F se terminant

8 6

TIRAÇE 29 JANVIER 1986

200,00 F

100,00 F

11°

### **COMMUNICATION**

#### LES NOUVELLES TÉLÉVISIONS

cartes.

chaînes. C'est l'explosion du sys-tème. Ce qui reste du service public est à l'abri, mais les quatre chaînes

privées non cryptées, confrontées au couple infernal audience-publicité,

sont plongées dans une tourmente dont certaines ne sortiront pas indemnes. En cas de dénationalisa-

tion d'une seule chaîne, le problème

est atténué, et un service public fort

La situation est donc moins sim-

ple que celle que suggère, avec un

certain angélisme, la plate-forme RPR-UDF: privatisons, laissons

jouer librement l'économie de mar

accélérant les choses, brouille les

ché. M. François Mitterrand, en

L'opposition devrait-elle, pour

M. Jacques Chirac et ses amis l'ont

annoncé avec grande sermeté? Cela résoudrait une partie de la question, même si l'on doit indemniser large-

ment les opérateurs. Mais il y a un risque, politique celui-là : que la chaîne de M. Berlusconi ait su cap-

ter rapidement l'intérêt d'un nombre appréciable de téléspectateurs, quel

que soit le jugement que l'on peut

porter sur les programmes concoctés

à Milan. Une telle mesure pourrait

Dans tous les cas de figure, les

(1) Quatre généralistes (TF1, A2, FR3, la « 5 »), une cryptée (Canal Plus), une mi-généraliste, mi-musicale

(2) Lire à ce sujet le livre de José

Frèches, conseiller de M. Chirac, la Guerre des Images (éd. Denoël).

(3) C'est le budget prévisionnel de la « 6 » au bout de trois ans.

YVES AGNÈS.

alors être impopulaire.

nuages s'amoncellent

autant, une fois aux affaires. ser » le contrat de la « 5 » comme

#### Avant la tourmente

Copinage? Combines? Nonconcurrence? Avec la « 6 », les pre-mières clameurs de certains ténors mières clameurs de certains ténors de l'opposition sonnent mal. La prudence de la déclaration de M. Jacques Chirac est significative. Il y a bien eu, cette l'ois, négociation entre plusieurs projets — contrairement à ce qui s'est passé naguère pour la 25 ». Les acteurs le reconnaissent cux-mêmes, même si la Compagnie l'axembourgeoise de télédiffusion (CLT) s'est trouvée rapidement marginalisée. Mais s'intéressait-elle récliement à une chaîne musicale « ciblée » sur les jeunes ? Ouels que « ciblée » sur les jeunes ? Quels que scient les liens, réels ou supposés, des gagnams de la compétition avec le pouvoir, il est difficile de ne pas voir en chacun d'entre eux des professionnels de la communication, prêts de surcroît à jouer le jeu d'un cahier des charges beaucoup plus contraignant que pour la chaîne de MM. Jérôme Seydoux, Silvio Berlusconi et Christophe Riboud.

الم عدد من ومعمولة

Management (MI)

ware in 14 less in 1988

The second second second

Control of the second

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

The second secon

The state of the s

The state of the s

100

ale a market et et e

A THE STATE OF THE OF THE STATE OF THE STATE

Later Agrees DERIVED

77.4 T (F1244)E.

Prince les ED

್ಲಾಗ್ರಾಗ್ ಚಿತ್ರಚಿತ

100 100 200 220

in the control of the

200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

NEWS INSTITUTE

:: 222

(Legge Principal)

The state of the s

Commence the

Marie de la caracter de la caracter

Sign Transition

THE THE ATEURIST

The second secon

FURNISHED FURNISH

متتاثث مرسبب

- -

M. Fermand MENALLY

a state of the backers.

VI. le professor valor: Tapido

Anniverse

<u>,</u>

STREET,

A. 1444

基本的 三···

وسنيج تأويج

**毫离的** 活化

**意識45**16.

**1885** 

445 Table 1

A Team of the

Fa ...

gr C After 6

g**er**k, bes

man Y

STATE OF

**3** 

Part (A. L.)

and the

La CLT n'envisage pas de recours, mais estime en revanche que la comparaison entre les deux contrats donne encore plus de poids à son action auprès du Conseil d'Etat contre la «5». Le Bureau de liaison des industries cinématographiques veut d'abord négocier avec M. Nicolas Seydoux (PDG de Gaumont) sur la diffusion des films pendant le week-end et ne tenterait une action, au nom de la cohérence, que si cette conciliation échoue. Modération, donc, et net changement de ton après les violentes polémiques des semaines précédentes. Encore fait-on remarqué, ici et là, que l'argument du secrétaire d'Etat

• M. Robert Badinter : - insultant à mon égard ». - Interrogé à l'émission de Jean-Pierre Elkabbach (Europe 1) sur l'influence qu'il aurait pu avoir sur le choix des opérateurs de la «6» en tant que gendre du PDG de Publicis, M. Marcel Bleustein-Blanchet, M. Badinter, garde des sceaux, a considéré que c'était une plaisanterie», déclarant qu'on en « revenait vraiment aux procédés politiques les plus bas, et c'est parfaitement insultant à mon égard ». « Mais cela ne me à mon egard ». « mais ceia ne me touche pas personnellement, a-t-il ajouté, cela me touche par rapport à mon beau-père, qui est un homme formidable, qui a tout construit par lui-même, il n'est pas né avec une caller d'argent dans la bouche, vous savez ».

• Le PCF: « massacre à la tron-conneuse ». — M. Guy Hermier, membre du bureau politique du Parti communiste français, a estimé au cours d'une conférence de presse réunie le 29 janvier, que le gouver-nement se livre, en matière d'audio-visuel, à « un véritable massacre à la tronçonneuse de notre univers médiatique », et que la sixième chaîne était une « véritable affaire de famille socialiste ». M. Hermier a déclaré que le gouvernement conduit la France à • une soumission accrue aux modèles américains, au nom du goût moyen qui couvre tant d'entraves à la liberté d'inventer et masque l'affaiblissement de ce que nous avons de plus précieux : notre identité culturelle

chargé des techniques de la commu-nication. M. Georges Fillioud – « Nous avans choisi le projet le plus ambitieux en production et en pro-grammation ». — est à double tran-chant si l'on regarde du côté de la cinquième chaîne. Pourquoi ce cri-tère n'a-t-il pas été décisif dans ce cas? Et, plus généralement, pour-quoi le gouvernement n'a-t-il pas fait connaître à l'avance les critères de ses choix?

ses choix ? ses choix?

Il n'en reste pas moins qu'à quarante-cinq jours du scrutin légis-latif, le pouvoir paraît redorer son blason dans un secteur où il s'était affaibli. Il redonne confiance aux milieux de la production et de la création. Il joue sur l'engouement des jeunes pour la musique, dont atteste le succès des radios libres (et pas seulement NRJ) ou du pas seulement NRJ) ou du «TOP 50 » de Canal Plus. Il met en œuvre concrètement les décisions du conseil des ministres du 31 juillet dernier. Enfin, il met dans l'embarras une opposition réelle-ment prise à contre-pied, comme il était prévisible (le Monde du 2 août 1985) dans ses projets de dénationa-lisation du secteur public.

Ce saisant, la politique mise en couvre en 1982, caractérisée notamment par l'ouverture progressive et maîtrisée du système audiovisuel français, est notablement infléchie. Si les deux nouvelles chaînes démarrent, comme prévu, sin sévrier, la logique commerciale, avec la fin du monopole de la télévision, s'impose définitivement. Avec une certaine brutalité. Les coûts d'achats de programmes sont déjà en augmentation le marché publicitaire va se trouver déstabilisé, la lutte pour l'audience va faire rage.

#### Pas de place pour tout le monde

Les acteurs de la bataille qui s'engage – qu'ils soient publics ou privés – le reconnaissent : il n'y a pas de place pour six chaînes nationales (1) en termes d'audience et de ressources publicitaires dans un pays aux dimensions de la France. Surtout si l'on admet que, câble et satellites aidant, les images vont tomber du ciel comme pluie de météores (2). Si l'on peut penser raisonnablement que Canal Plus tirera son épingle du jeu avec ses abonnés, quel avenir pour les autres? Comment faire vivre des chaînes dont les budgets varient de 1 (3) à 2,5 milliards de francs avec un gâteau publicitaire, certes élargi, mais divisé? Et ne parlons pas des petites télévisions locales en gesta-

C'est là que l'économique inter-fère avec le politique. Première hypothèse : l'opposition, accédant au pouvoir, remet à plus tard ses pro-jets de privatisation des deux chaînes publiques. La redevance n'augmentant plus (et devant en outre assumer le financement de la septième chaîne, publique, culturelle, par satellite), les coûts de production grimpant et les ressources publicitaires étant en partie absor-bées par les chaînes publiques, le système est rapidement déséquilibré. Qui paiera les pots cassés?

Seconde hypothèse : une majorité de droite décide de privatiser deux

#### La plus puissante des radios

(De notre envoyée spéciale.)

Cannes. - NRJ: les trois lettres s'affichent en rouge sur de grands panneaux jaunes disposés tout au long de la Croisette. Elles s'illuminent la muit et l'on ne voit plus qu'elles. « La plus belle des radios », il en a été question au MIDEM dans un débat présidé par la Haute Autorité et consacré aux radios locales privées : à propos des franchises des radios et de leurs contrats fourre-tout, à propos de réseaux et des rachats illicites des stations, à propos enfin de la course folle à la puissance des émetteurs ovoquée par l'arrogance et l'impunité de la plus puissante des radios.

inutile alors d'ajouter que le choix de la candidature NRJ comme l'un des partenaires associés de la sixième chaîne musicale est lois d'avoir fait plaisir aux radios rassemblées à Cannes cette semaine ; il y en eut même beaucoup pour évoquer - le couronnement de l'illégalité ».

Dans un communiqué publié mer-credi 29 janvier, le SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes) s'insurge contre ce « cadeau supplémen-taire » du pouvoir à NRJ. « Aucune station indépendante ne pourra à terme survivre (...) Une fois encore, on s'incline devant le centralisme parisien, la puissance financière, et les ambitions politiques », déclare les SIRTI, qui revendique « une par-ticipation élargie à l'ensemble des radios qui en feraient la demande. et ce sur la base d'un appel d'offres public et d'un contrôle de la Haute Autorité, que l'on bafoue encore dans cette affaire ».

ANNICK COJEAN.

#### LA POLÉMIQUE AUTOUR DE LA CHAINE CULTURELLE

#### « Je ne suis pas responsable du retard, je suis prête » déclare M™ Langlois-Glandier

presse, mercredi 29 janvier, pour leur parler de ses projets de nouvelle grille. Et voilà que prise d'assaut par tous les médias alléchés par la dernière polémique autour de la chaîne culturelle, baptisée la «7» (le Monde du 29 janvier), M™ Jamine Langlois-Glandier a dû se défendre de vouloir détourner le projet, avec les 300 millions de francs qui lui sont déjà attribués pour le budget 1986, au profit de FR 3

Mais d'abord les projets de la chaîne, quatre mois après sa nomi-nation à la présidence. Il s'agit, en résumé, de faire du national avec le « régional », à l'intérieur d'une grande tranche d'information de 19 heures à 20 heures, d'ouvrir l'antenne à midi avec des informations et des jeux et de diffuser un film français ou une création française, dès 20 heures. Mr Langlois-Glandier défend ce projet devant la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, faisant remarquer que . FR 3 est la chaîne qui a le plus de journalistes (610), le plus de moyens, mais pas de véritable journal », alors qu'elle pourrait mettre l'accent sur l'actualité régio-

Pour le moment, la Haute Autorité ne veut pas « rompre le carrefour de 20 h 30 - en créant une concurrence déloyale avec les autres chaînes. Les négociations se poursui vent. Pourquoi, alors, en faire l'annonce maintenant? Est-ce pour forcer la main à la Haute Autorité? « Nullement, repond M= Langlois-Glandier. Je suis pour la transpa-

La transparence, venons-y. Pourquoi le projet de chaîne culturelle, favorisant la « création française haut de gamme » et la « coopération européenne » est-elle au point mort, alors que M. Georges Fillioud, secrétaire d'État chargé des techniques de la communication, vient de déclarer que la société éditrice des programmes de la septième chaîne devrait être créée avant la fin du mais de sévrier, et l'unité de production prête à fonctionner ?

-Si les structures ne sont tou*jours pas en place,* répond M= Langlois-Glandier, je ne suis pas responsable de ca retard. Je suis prêse. J'ai tout fait pour que cette société se mette en place rapide-ment. Mais le goût du perfectionnisme de certains a empêché que cela se fasse... » Des noms? Qu'en est-il du différend avec M. Bernard Faivre d'Arcier, conseiller culturel du premier ministre et candidat à la direction de cette société productrice, avec un projet de télévision

La présidente de FR 3 avait invité « thématique » combinant radio, les journalistes à une conférence de images d'accompagnement, images d'archives et des télévisions étrangères (1) ?.

> « Je ne veux engager la polémique avec personne », répond la présidente de FR3, qui ajoute, sans toutefois nommer l'auteur du projet - Je suis très hostile à un projet de radio européenne avec des images en boucle. - Se définissant en profes sionnelle, « comme une semme d'affaires et pas une femme politique ». Ma Langlois-Glandier tient à mettre les points sur les «i» : « Personne n'est encore nommé à la tête de la société. Je souhaite d'abord discuter avec mes partenaires : l'Etat (25% du capital de la «7»), l'INA (15%) et Radio France (15%). Il y a urgence! Les créations et les séries demandent un délai de production de un à deux ans et elles doivent être prêtes pour 1987, date de lancement du satellite TDF1, qui diffusera la -7 - sur

> > A. W.

(1) La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) vient de prendre parti en faveur des « qualités ofessionnelles du président Langlois-andier » et « dénonce une fois de plus les menaces qui guettent de toutes po la création, et le danger qu'il y aurait à altérer le projet de Pierre Desgraupes dans ses orientations d'origine ».

• Le syndicat du Livre CGT

contre Femmes d'aujourd'hul. --Une vingtaine de militants du Livre CGT ont fait truption, ce mercredi 29 janvier, vers 11 h 30, au siège du magazine Femmes d'aujourd'hui, rue de Clichy, à Paris, où ils out saisi des documents servant à préparer les maquettes des deux prochains numéros et cassé des ordinateurs. Selon des membres de la rédaction, cette action « punitive » ou de « revanche » faisait suite à l'envoi d'une délégation, la semaine dernière, d'ouvriers de l'imprimerie de Maisons-Alfort (société filiale du groupe Femmes d'aujourd'hui), venue se plaindre des menaces qui planent sur leur avenir au cas où l'hebdomadaire féminin serait vendu séparément. De source syndicale, on apprend que cette action a été entre-prise pour - la défense et le main-tien de l'activité de l'imprimerie de Maisons-Alfort, dont le groupe belge Femmes d'aujourd'hui entend se désengager, entrainant le dépôt de bilan et le risque de mise au chômage de cinq cent quarante sala-ries ». M° Lafont, l'administrateur judiciaire des Editions du Heunin, la société éditrice en dépôt de bilan, a porté plainte contre une « agression savamment préméditée . et un coup de force inoui - qui - met en péril la continuité des publications des Editions du Heunin ».

#### Merci, Yves!

Un style séduisant, adapté à l'époque et défiant la mode, voità ce qu'offre Yves Saint-Laurent pour la fin du siècle. Dans l'atmosphère recueillie régnant dans les maisons de couture avant l'invasion de le sonorisa-



(Dessin d'YVES SAINT LAURENT.)

tion à outrance, sa démonstra-tion, d'une merveilleuse élégance, habille juște : silhouette moyennement épaulée, taille fine, jupe droite. Les tailleurs au carré ou appuyés et ceinturés s'ouvrent sur des blouses Tshirts en soie camaïeu. Ces thèmes sont repris en robeschemisiers boutonnées, à encolure en V et manches étargies dégageant le poignet. Elles sont taillées en gabardine de laine, puis en soie et alors à corselets noués. Les robes du soir longues s'affirment par leurs magnifiques satins de soie laquée dans tous les tons de fleurs et les variantes infinies des décolletés et corsages drapés sur jupes droites ou

en biais qui invitent à la danse. Un art de vivre hautement civi-

GUY LAROCHE cache à peine le genou pour le jour, en ensembles à tuniques sept-huitièmes stricts sur jupes droites contrastées Cet esprit se retrouve en robe à cot Claudine surpiqué, incrusté ou brodé, voire perié dès le cré-puscule, à rabat de poches et poignets assortis. De charmantes robes habillées, finement plieséss, sont destinées au Grand Prix de Longchamp. Las mariées en robes de guipure évoquent la

Mr Hosni Moubarak, en robe de sois imprimée à flaurs, accompagne Miss François Mit-terrand, en tailleur marron à col châle chez GREY, qui trzite en sourdine ses modèles de jour, faisant éclater l'art de ses inimitables robes du soir en triple organdi de soie noire éclairée d'un énorme nœud blanc. Ses célèbres jerseys se drapent, en jaune ou blanc, parfois ornés d'une incrustation bleue et verte se terminant en écharpe à

Nombreux contrastes d'imprimés chez SERGE LEPAGE, qui reste fidèle aux grands effets de manches, par-tois contenus en chemisiers. La robe en agneau plongé de Millau, en vert pomme, remporte tous les suffrages comme la robe brodée jaune et or s'enroulant

PACO RABANNE, à la veille d'un très important développement en prêt-à-porter, reste égal à kii-même, présentant un divertissement costumé où les danseuses de samba brésilienne en peau d'ange brodée et jupes blanches à volents croisent des châtelaines en robes surtaillées. Les maillots de bain se couvrent d'imperméables géants à frange. De charmants fourreaux en velours éponge s'oment de bustiers métallisés et de moulages de serpent en relief. De superbes soies irisées Fortuny sont coupées en robes-mailiots ailées. NATHALIE MONT-SERVAN.

### **SPORTS**

#### **FOOTBALL**

#### Hidalgo calme le jeu

directeur technique national (DTU) de la Fédération française de football (FFF) a annoncé, mercredi 29 janvier, qu'il renonçait fin à ses fonctions. Sans attendre de rencontrer le président de la FFF, M. Jean Fournet-Fayard, et le président de la ligue professionnelle, M. Jean doul. Sans attendre non plus de discuter avec des entraîneurs nationaux. Dans un hall d'aérogare, devant quelques journalistes convo-qués à la sauvette, il a cédé à l'écorurement : - Je prends la décision irrévocable de démissionner, ce jour, de l'intégralité des fonctions qui me lient à la Fédération française de football - a-t-il dit, la voix

cassée par l'émotion. Que s'est-il donc passé de si grave pour que ce Normand, bientôt âgé de cinquante-trois ans, décide bruta-lement de tirer un trait de plume sur une carrière fédérale qui avait commencé en janvier 1976 lorsqu'il avait pris la succession de Stephan Kovacs et qui en avait fait une des plus grandes figures du sport fran-çais au gré des campagnes des bleus » en Argentine, en Espagne, à Los Angelès et enfin à Paris avec le titre européen à la clé. Jusqu'à présent les difficultés - l'affaire des chaussures passées au cirage », par exemple, en Argentine -avaient semblé glisser sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Homme de cœur à la moralité sans aille, l'ancien joueur de Reims et de Monaco, qui avait préside un temps le syndicat des joueurs semblait être en acier inoxydable.

#### Redresser l'OM

Toutefois en acceptant, îl y a denx semaines de travailler avec l'industriel Bernard Tapie pour mon-ter un grand club à Marseille, entraîneur de l'équipe de France s'était mis dans une position très ambigue. En accord avec M. Fournet-Fayard, il avait décidé de rester à la fédération jusqu'à la sin du mois de juin pour préparer une succession en douceur et également pour aller à la Coupe du monde au Mexique en tant que DTN. Dans le même temps, bien que le marché des transferts n'ouvre officiellement que le 1° avril, chacun de ces contacts avec les joueurs pouvait passer pour une tentative de recrutement

C'est cela qui a mis le feu aux poudres. Vendredi dernier, il a

Michel Hidalgo n'a pas supporté déjeuné à Biarritz en compagnie de qui arrive en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux. Nul n'ignorait que l'international ne signerait pas à nouveau avec son club, mais c'était une maladresse. Le président des Girondins, Claude Bez, en a profité pour dramatiser la situation de façon outrancière. Il traitait notamment de • charognard •, de • char-latan • et d'• d'escroc • Bernard Tapie qui contre-attaquait avec une plainte en diffamation et injures oubliques. Et Claude Bez interdisait aussi le stade Vélodrome au DTN. en accusant Michel Hidalgo de porter deux casquettes.

· Je n'al eu à ce jour qu'une fonction que j'occupe au sein de la FFF, et je n'ai assuré que celle-ci dès l'annonce de mon éventuelle participation au redressement de l'OM •, a indiqué l'ancien directeur des équipes de France, en rappelant que pendant des années » il a donné des gages de son - intégrité -.

Reste à asavoir ce qui l'a poussé à accepter la proposition de Bernard Tapie. Manifestement il supportait mal la tunique de DTN, qui paradoxalement aurait dû lui permettre de faire passer en profondeur ses conceptions généreuses du ieu. Mais, habitué aux feux de la rampe, il s'accommodait mal de l'obscurité de cette tâche. Au côté de Bernard Tapie, il va remonter en première ligne. Le défi était séduisan homme de cette trempe. Toutefois il reste maintenant à concrétiser ce projet lancé par M. Gaston Defferre, le maire de la ville. Officielle-ment, le PDG de la Vie claire, n'a à l'OM.

Enfin, le problème de la succession d'Hidalgo à la direction techni-que, qui avait été repoussé au 30 juin, se pose maintenant avec encore plus d'acuité. Plusieurs noms ont déjà été cités, parmi lesquels ceux de Robert Herbin, Gérard Banide on Guy Roux. La FFF et le ministère des sports vont devoir se décider rapidement : l'équipe de France part pour le Mexique le 15 mai. Et Michel Hidalgo en a conscience, qui espère que sa démis-sion « suffira à calmer les esprits, à éviter de développer davantage une polémique dont le football français n'a pas besoin à trois mois du coup d'envoi de la Coupe du monde ».

#### LE TROISIÈME GALA DE LA PRESSE

#### De la sciure à la «une»

On dit perfois du journalisme que c'est de la haute voltige, que la presse frôle la prestidigitation et que les confrères du petit écran sont des sacrés saltimbanques, pour ne pas dire des clowns. Il est non moins vrai que le journaliste est un homme polyvalent, dresseur de chèvres savantes, charmeur de serpents ou travézistes... Le troisième Gala de la presse.

organisé à nouveau par Michèle Barbier et patronné cette année par FR3, a donné mille fois rason à ceux qui jugent les médias idaire : « Quel cirque ( > Le public, venu nombreux au Cirque d'hiver Bouglione, le mercredi 29 janvier malgré la confusion des dates entretenue par certains confrères et la défection de dernière heure de plusieurs hommes politiques. qui avaient sans doute d'autres Commerces à préparer, — à pu non seulement admirer les talents de nos stars, mais aussi méditer sur le choix - ô combien révéleteur - des différentes

Bernard Taple en Monsieur Loyel, meneur de jeu, quoi de plus évident ? Philippe Tesson, dans un duo de piano avec sa sœur, joueit sans donte la parti-tion pour la main droite, et Ménie Grégoire, grande prêtresse des mystères de Vénus, a réalisé des prouesses de passe-passe en faisant surgir des tourtereaux d'un mouchoir. Jean-Louis Foulquier, conseiller artistique de FR3.

avait choisi... des chimpanzés, alors que Patrick Poivre d'Arvor, dont la camière sinueuse réserve surement encore des suronses, s'est présenté fianqué d'une superbe créature (humaine), Marie-Claude Dubin, ainsi que de sinistres serpents en guise de colliers.

Une médecine plus douce : Martine Allain-Regnault transfor-mée en Chinoise, avec Claire Avril, pour mieux nous ∉ enrubenner » : Pierre Bellemare, rêvant de bel canto pour donner plus de portée encore à son superbe organe; Ganeviève Guicheney roucoulant avec ses perruches; François Deletraz, du Figaro Magazine, nous gratifiant d'un numéro époustoufient de hauttrapèze non idéologique; Roger Gicquel en funambule qu'on dirait sorti d'un placard; sans oublier notre Claude Sarraute, qui, une fois n'est pas coutume, acceptait d'être... mise en boîte.

Le tout dans la bonne humeur et l'indulgence, sous l'œil hilare de M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication, et le regard de braise (39° de fièvre) de Mme Janine Langlois-Glandier: présidente de FR3. L'argent recueilli ira à la meilleure causes : une association d'enfants handicapés profonds, Tout-Petits, présidée par le proseur Alexandre Minkowski.

ALAIN WOODROW.

# économie

#### REPÈRES

SOCIAL

LE RPR AXE

SON PROGRAMME FAMILIAL

**SUR LA RESTAURATION** 

DE LA FÉCONDITÉ

« Cri d'alarme » : M. Alain

Juppé, délégué national du RPR, a

voulu donner de la solennité au pro-

son parti qu'il a présenté le mercredi

29 janvier. Un programme marqué d'abord par les préoccupations

démographiques, la natalité étant

sera soumise à l'impôt, mais ouvrira

droit à des cotisations de retraite. Le coût serait de 7 milliards de francs

en rythme de croisière, qui ne serait atteint qu'au bout de sept ou huit

Hostile aux prestations familiales

sous conditions de ressources, le RPR se prononce pour leur suppres-

sion, afin de constituer une alloca-tion familiale unique, dont le mon-

tant serait fortement majoré à partir

do troisième enfant. Une nartie de

ces prestations devrait être intégrée

aux allocations familiales dans des

conditions et des délais pour l'ins-

tant non précisé. Le financement des

allocations familiales doit être pro-

gressivement assuré par l'impôt

mais, au cours de la prochaine légis-

lature, la moitie seulement des coti-

sations seraient fiscalisées, la prio-rité étant accordée par le RPR à

jeunes embauchés par les entre-

familial devra être déplatonné pour

tous les couples mariés; la demi-

part supplémentaire accordée aux enfants de parents isolés serait sup-

Enfin. la Caisse nationale d'allo-

cations familiales deviendrait une

Caisse nationale des familles: la

représentation des mouvements

familiaux y serait élargie et les families bénéficiaires auraient un

droit de vote proportionnel à leur nombre d'enfants.

Mensualisation des retraites.

- Deux décrets publiés au Journal

officiel du mercredi 29 janvier insti-

bre pour les retraites.

primée en cas de concubinage.

Sur le plan fiscal, le quotient

7

#### **Dollar:** léger redressement à 7,34 F

Après sa récente et forte baisse, le dollar s'est légèrement redressé jeudi 30 novembre sur presque toutes les grandes places financières internationales. La devise américaine s'est traitée à 7,3425 F (contre 7,33 F la veille) et à 2,3910 DM (contre 2,3870 DM). Seule la livre sterling s'est un peu affaiblie pour coter 1,4010 doitar (contre 1,4040 dollar). D'une façon générale, les affaires ont été assez calmes. D'après les cambistes, les opérateurs attendent la publication des demiers indicateurs sur l'évolution de la situation économique aux Etats-Unis pour décembre. Certains tablent sur une hausse de 2,5 % de l'indice avancé (au lieu de 1,5 % prévu par les économistes). Sur le front monétaire, la ibilité d'une baisse du taux d'escompte américain n'est toujours pas écartée, la Réserve fédérale, dit-on, ayant une plus grande liberté de manosuvre après la décision de l Tokyo de réduire son taux. D'où la prudence générale. liberté de manœuvre après la décision de la Banque de

#### Fonction publique : l'Etat emploie 15.6 % des salariés

Selon le rapport annuel sur la fonction publique, publié ce jeudi 30 janvier par le secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique, les effectifs au 1= janvier 1985 s'élevaient à 2 764 000 pour la fonction publique d'Etat, 1 174 000 pour les collectivités territoriales et les hôpitaux, 2 166 000 pour les entreprises et services publics et les organismes de Sécurité sociale. Pour l'ensemble du secteur public, ces effectifs représentent 31,4 % de la population active occupée et 37,8 % des salariés. Pour l'Etat, les pourcentages correspondant sont de 13 % et de 15,6 %. Selon l'enquête emploi de l'INSEE, en mars 1985, l'Etat employait directement 2 847 000 fonctionnaires, contre 2 841 000 en 1984 et 2 679 000 en 1981.

#### Prix: + 2 % en 1986 selon M. Fabius

La baisse du dollar et du prix du pétrole va permettre « à l'année 1986 de se dérouler (...) de façon encore plus favorable », a déclaré M. Fabius mercredi 29 janvier sur TF1 au cours de l'émission « Parlons France ». L'allègement de la facture énergie « de 50 à 60 milliards de francs », a précisé le premier ministre, doit favoriser la politique de lutte contre l'inflation. La hausse des prix pourrait être ramenée à 2 % cette année au lieu des 2,9 % qui étaient prévus de décembre 1985 à décembre 1986. Les investissements subiront «un boom», le pouvoir d'achat devrait « normalement progresser », et il y aura « une croissance plus forte que prévu, donc une certaine amélioration de la situation de l'emploi ».

#### **AFFAIRES**

#### **UNE RÉFORME DES PTT**

#### S'adapter face à la déréglementation mondiale

Quelle stratégie adopter pour faire face aux rapides évolutions technologiques et à la déréglementa-tion mondiale ? Faut-il abandonner le monopole? Privatiser? Séparer télécommunications? La réforme des PTT décidée par le gouverne-ment (le décret d'application a été publié au Journal officiel du 29 janvier) se veut - une réponse française » à ces questions.

La philosophie retenue est de conforter un service public - qui a fait ses preuves ». La poste francaise fonctionne avec difficultés. certes, mais beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres pays, les Etats-Unis par exemple. Quant au réseau téléphonique, il est sans conteste moderne, expliquent les au-teurs de la réforme. L'Etat doit donc rester présent tout en - se limitant à l'essentiel - et en distinguant plus nettement ses fonctions d'auteur des règlements, de gestionnaire des réseaux (Poste, Télécom et TDF) et depuis 1983, de tutelle des indus-tries électroniques. Il faut d'abord réfléchir avant de céder aux pressions des firmes multinationales qui poussent à la déréglementation et ne pas modifier les statuts à l'aveu-glette, sachant, de toute manière, que les socialistes ont promis de conserver l'unité des télécommunications et de la poste et que les syndicats s'opposent farouchement à une coupure. Si les PTT doivent s'adapter aux nouvelles règles de la concurrence, c'est « dans leur ensemble », le statut actuel n'étant pas considéré comme un frein à un comportement « d'entreprise », expliquent les auteurs de la réforme.

Pour ce saire, out été créées, sous l'autorité directe du ministre, une direction des affaires communes, personnel et affaires sociales, budget et comotabilité confiée par le conseil des ministres du 29 janvier à M. André Darrigrand, et une délégation générale à la stratégie, confiée à M. Jean-Claude Michel, actuel directeur de cabinet de M. Mexan-

Le ministère comportera donc désormais quatre grandes directions avec celle des télécommunications et celle des postes.

La délégation générale à la stratégie « étudie et propose » les orienta-tions stratégiques au niveau national et international. « élabore » les principes généraux de la réglementation des PTT, « s'assure » que l'action des filiales est conforme à la stratégie globale et exerce la tutelle des industries de télécommunications, d'informatique et de bureautique, en liaison avec le ministère du redéploiement industriel.

L'agence de publicité Homsy-Delafosse, au dixième rang des agences françaises, fait l'objet,

depuis quelques semaines, d'une plainte pour fraude fiscale déposée par la direction générale des impôts, après avis de la commission des

Fondée en 1973 par Pierre Homsy et Françoise Delafosse, un « financier» et une « créative », l'agence a

L'Agence de publicité Homsy-Delafosse

est poursuivie pour fraude fiscale

elle soffisante ? Tout dépendra bleu en-tendu de la qualité des relations qui se-ront établies avec le ministère du redéploiement industriel et surtout avec redéploiement industriel et surtout avec la directiou générale des télécoumunications (DGT), puissante, jalouse de ses prérogatires et inquiête de cette forme qui restreint, selon elle, son pouvoir, et le borse en tout cas. La définition d'une stratégie cohérente était devenue uvegente pour les Télécous françaises, trop souncises aux soucis lundgétaires du ministère des finances et aux manueures du groupe notionalisé CGE.

da ministère des finances et aux manœuvres du groupe nationalisé CGE
fournisseur des équipements.

La DGT a perdu de son pouvoir dopais 1981, pour des raisons politiques
mais aussi parce que cette administration cumulait trop de fonctions régalemmes. La réforme adoptée pent se
traduire par une nouvelle perte d'iofinence, ce qui serait dommagenhie ou
bien, au contraire, peut conforter la
DGT dans le rôle d'une entreprise exploitante des réseaux modernes, avec
un statut qui devra en tout état de
causes s'adapter. Tout dépendra des
hommes choisis, mais aussi d'un nécessaire recul de l'infinence de la politique
et de l'idéologie sur ce secteur. et de l'idéologie sur ce seci

réalisé, en 1984, une marge brute d'environ 70 millions de francs. La

« marge brute », rappelons-le, est la

part des budgets publicitaires qui

revient à l'agence de publicité et constitue ainsi son véritable chiffre

d'affaires. Cette « marge brute » représente en général de 12 % à 15 % du montant global du budget publicitaire payé par l'annonceur à

fois pour la rémunération de

l'espace publicitaire des médias

(presse, radio, télévision, affichage, cinéma), mais aussi pour la fabrica-

tion technique du matériel de la

Homsy-Delafosse, en prenant, en septembre 1984, le contrôle majori-

taire du groupe ODIC (Olivier Das-

sault International Communication)

et des six agences qui le compo-

saient, a hissé son revenu brut à

143 millions de francs. Selon

Médias, revue spécialisée dans la publicité qui public chaque année

un classement des agences, le

groupe Homsy-Delafosse « n'est pas adhèrent de l'AACP (Association

des agences conseils en publicité), et

ses revenus ne sont donc pas

– ENTREPRISES :

campagne.

audités ».

#### L'IDI VA DISTRIBUER SON PREMIER DIVIDENDE DEPUIS 1970

L'Institut de développement industriel, créé en 1970, pour apporter des fonds propres aux entreprises moyennes les plus performantes, va distribuer son premier dividende à ses actionnaires, dont l'Etat (44 %), le Crédit agricole (14 %), EDF (14 %) et un certain nombre de banques pour le soide.

Ce dividende (8 millions de francs, soit l franc par action)
consacre le rétablissement de la
situation financière de l'IDI après
l'appurement de son bilan réalise en 1983, au prix de 150 millions de francs de provisions et de 130 millions de francs de pertes. L'in titut avait, alors, achevé de se débutrasser des « boulets » et « canar ; boulets » et « canar ; se canar se teux» que l'Etat avait mis à sa charge pendant ses premières années (notamment la firme EMS, qui lui a coûté, en treize ans, plus de 300 millions de francs).

En 1984, il avait pu de lager un bénéfice d'exploitation de 30,2 millions de francs et des plus-raines de cession de 20,7 millions ce francs. cession de 20,7 millions de francs, chiffres portés, en 1985, à respectivement 24 millions de francs et 116 millions de francs, 140 millions de francs au total : « l'otre métier est de dégager des plus-values », assure Claude Mandil, président de l'IDI depuis février 1984, selon les plus plus estentes sont l'IDI depuis février 1984, selon lequel les plus-values latentes sont plus élevées au début de 1986 qu'au début de 1983, notamment sur les participations dans Salomon et Veuve Clicquot. En 1985, l'IDI a investi 162 millions de francs (+45%) dans des entreprises telles que Vivalp, troisième fabricant français de petit électroménager, Tuileries de Marseille, Rémy (articles de bouchage et d'embouteillage pour le vin), Lamberet, premier constructeur français de carrosseries isothermes, Supra (en Alsace), thermes, Supra (en Alsace), numéro 1 français des poèles et foyers pour chauffage au bois.

Premier organisme français de capital risque, avec trois cents concours en quinze ans, pour 3.3 milliards de francs anjourd'hui, soixante-dix participa-tions pour plus de 800 millions de francs, souvent en association avec d'autres organismes (Banexi, Siparex, Astorg), très actif dans le « ven-ture capital » (financement en fonds propres de jeunes affaires à fort potentiel de croissance), avec 24 millions de francs engagés en 1985, l'IDI veut combler une lacune en coopérant avec « l'une de dix firmes les plus respectées et les plus performantes du capital risque aux Etats-Unis . NEA, avec des projets pour 15 millions de francs de co-investissements en 1986.

#### TRANSPORTS QUI DOIT TRANSPORTER LES CÉRÉALES ?

#### Les artisans bateliers entrent en conflit avec les salariés bateliers

d'État chargé des transports, gramme de politique familiale de artisans bateliers et les salariés des compagnies de transport fluvial à lever les barrages de péniches qui paralysent le trafic à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) et à jugée un « enjeu vital pour notre pays dans les vingt années à venir », ainsi que par une conception tradi-tionaliste et un peu moralisatrice de Paris. Le secrétaire d'État propose aux parties en présence une solution négociée à ce conflit, qui porte sur la répartition du transport des céréales par voie d'eau.

Cette politique démographique L'affaire est née, en juillet 1985. repose sur l'encouragement au troide la décision du ministère chargé des transports d'autoriser les sième enfant pour restaurer la natagrandes compagnies de transport fluvial à acheminer 160 000 tonnes la création d'une allocation parentale d'éducation d'un montant égal à de céréales, alors que, jusqu'alors, les artisans bateliers, seuls, transpor-taient ce type de fret. Le 12 janvier la moitié du SMIC, versée pendant trois ans à toute famille dont au moins un des conjoints est français dernier, deux armateurs fluviaux, la et n'exerce pas d'activité rémunérée (qu'il l'ait abandonnée ou non). Cette allocation, financée par l'Etat,

M. Charles Josselin. secrétaire SOGESTRAN et la SANARA, décidaient de prendre en charge 24 000 tonnes de céréales, dont elles rétrocédaient les trois quarts aux

Ceux-ci n'ont pas supporté cet empiètement sur un marché qu'ils considèrent comme leur propriété. Un certain nombre se réclamant du comité révolutionnaire des artisans bateliers (CRAB) ont saccagé, le 18 janvier, un pousseur de la SOGESTRAN. Un barrage de péniches empêche toujours, à Conflans-Sainte-Honorine, l'exécution du fluviaux. Ni le juge des référés de Versailles ni la négociation n'ont amené les artisans à assouplir leur position.

L'affaire s'est corsée, le 27 janvier, avec la riposte des salariés des

entreprises de transport fluvial. Ceux-ci voient leur emploi menacé par l'attitude des artisans. Ils ont barré la Seine à la hauteur de la Maison de la radio, à Paris. Le monde de la batellerie, déjà mal en point, risque de pâtir encore un peu plus de cette mini-guerre civile.

La position des artisans semble. en tout état de cause, difficilement défendable. Aucune corporation ne peut prétendre s'approprier un mar-ché des transports. D'autre part, l'absence de dynamisme des petits conserver longtemps cette position selon la chambre syndicale des courtiers fluviaux, sur vingt-trois chargements offerts, le 3 janvier, à la bourse d'affrètement de Nancy, douze seulement ont été réalisés, alors que soixante-quatorze bateaux étaient en attente. Il sera difficile d'expliquer à l'opinion publique pourquoi une profession refuse du travail dans un secteur alors qu'elle exige un monopole dans un autre.

ouvrir ses portes à la fin de l'année ou au début de 1987.

Les sociétés françaises Peugeot et Renault sont en train de négocier sur le même thème. Ce type de magasin doit faciliter l'approvisionnement du marché algérien en pièces détachées en supprimant les intermédiaires entre les industriels et l'Etat algérien et en réduisant les délais de livraison. La présence en Algérie de stocks importants de tion. Les particuliers continueront qui, eux-mêmes, se tourneront vers l'ENDVP, seul interlocuteur de la

#### Premier procédé français pour la pétrochimie saoudienne

CdF-Chimie, filiale des Charbonnages de France, vient de vendre Petrokemya, filiale de la Saudian Basic Industries Corporation (SABIC), son procédé de fabrication de polystyrène expansible. L'unité que Petrokemya mettra prochainement en construction sur le site d'Al Jubail, situé au bord du golfe Persique (90 km au nord de Dhahran) aura une capacité de 20 000 tonnes/an. Elle sera opérationnelle à la fin de 1987.

Par cette cession de licence, dont le prix n'e pas été rendu public, CdF-Chimie devient ainsi la première société française à avoir vendu une technologie pétrochimique en Arabie seoudite. Le Japon, le Venezuela et l'Union soviétique sont déjà licenciés CdF-Chimie

ARCT : Cimatex rachète la majorité des actifs

La majorité des actifs (fonds de commerce, stocks, marque et principaux brevets) des ARCT (Ateliers roannais de construc-tion textile) ont été cédés au forfait, pour 1,5 million de francs, le 29 janvier, par le tribunal de commerce de la ville, à la Cimatex (Compagnie indus trielle du matériel textile). La Cimatex, fondée en novembre dernier par plusieurs anciens cadres des ARCT, a donc été finalement préférée aux autres candidats, notamment parce qu'elle propose de créer, en dixhuit mois, de 40 à 80 emplois dans la région. En octobre, M. Bernard Terrat, PDG de IC-ACBF, une société de Valence, avait abandonné son plan de redémarrage des ARCT, suite à

Reste la question de l'occu-pation des locaux, en cours depuis l'annonce du dépôt de bilan de l'entreprise, en juin 1985. M. Pierre Souchon, principal cégétiste de la firme, a seulement indiqué qu'il avait « le sentiment que, à partir de la décision du tribunal, il y avait moyen de sauver une technolo-gie, une clientèle et de garder des emplois dans le Roannais ».

Création du GIE Ile-de-France Loisirs

Cinq groupes du bâtiment et des travaux publics, qui ont l'intention de participer à la réa-lisation du parc de loisirs Euro-Disneyland, se sont associés dans un groupement d'intérêt économique !le-de-France Loisirs, cafin de mettre en commun leurs expériences et les

movens dont ils disposent». Ces cinq entreprises (Chantiers modernes, Léon Ballot BTP, Léon Chagnaud, Sylvain Joyeux, Desquenne et Giral) couvrent toutes les spécialités des travaux publics. La présidence du conseil d'administration du GIE est assurée par M. Philippe Clément, PDG de l'entreprise Léon Chagnaud et président de la chambre de commerce et d'industrie de

Centres Leclerc: 54 milliards de françs de chiffre d'affaires

Les Centres Leclerc ont réalisé en 1985 un chiffre d'affaires cumulé de 54 milliards de francs, en progression de 18 % sur 1984 (45,7 milliards de francs). Ils emploient 31 700 personnes dans 80 hypermarchés 355 super-80 hypermarchés, 355 supermarchés et 55 magasins spécialisés, notamment dans le vêtement. En 1985, vingt-sept Centres Leclerc ont été ouverts et sept ont été « radiés », ce qui porte à quatre cent quatre-vingt-dix le nombre des points de vente, 85 % des magasins de grande surface étant équipés de pompes à essence. Rappe-tons que les Centres Leclerc appartiennent à des commercants indépendents et ne constituent pas à proprement der un groupe commercial, chacun d'entre eux adhérant simplement à une association de type loi de 1901 et à une centrale d'achat commune, le GALEC, dont M. Michel-Edouard Leclerc est coprésident avec son père, M. Edouard

#### La France s'apprête à dénoncer son accord maritime avec l'URSS

Tandis que M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des l'inances et du budget, entame un voyage de quatre jours à Moscou, le gouvernement français s'apprête à engager la procédure de dénonciation de l'accord maritime franco-soviétique signé en 1967 et renouvelé chaque année depuis. Les cargos français ne transportent en effet que 8 % en valeur et 20 % en tonnage du commerce entre les deux pays, alors que l'accord prévoit une répartition, en principe, équilibrée.

Si l'on a constaté au cours des derniers mois une légère amélioration pour les céréales, en revanche, pour les autres produits — le pétrole par exemple – la situation empire. L'URSS enfin tourne les termes de l'accord bilatéral en faisant charger sur ses navires à partir de ports étrangers (à cet égard Anvers est une sorte de cheval de Troie soviétique en Europe) des marchandises qui auraient vocation à transiter par Le Havre ou Marseille.

M. Roland Dumas, ministre des relations extérieures, a averti, en décembre, ses interlocuteurs soviétiques qu'il leur donnait jusqu'au 31 janvier pour faire des proposi-tions constructives, au sein d'un

groupe ad hoc, afin de relever le niveau de la part de trafic qui revient aux cargos français. Lors de son récent séjour à Moscou, Mr. Cargos printere de production de la cargo printere de la redépuis. M™ Cresson, ministre du redéploie ment industriel et du commerce extérieur, est revenue à la charge. Mais ce jeudi 30 janvier aucune réponse n'était parvenue auprès des itorités françaises.

Dans ces conditions, l'ambassa-deur de France à Moscou devrait déposer incessamment un préavis de dénonciation de l'accord. Une période de six mois s'écoulera ensuite avant la rupture définitive : à moins que l'URSS ne fasse à la France des propositions construc-tives et surtout s'engage à les faire

Le délégué général du Comité central des armateurs de France (CCAF), M. Patrick Gautrat, s'est déclaré, mercredi, - favorable à la dénonciation de l'accord si cette fer-meté du gouvernement doit se tramete du gouvernement doit se tra-duire par une renégociation sérieuse pour aboutir à un accord équitable, Mais la pire des solutions serait l'absence totale de cadre juridique. Car, avec des pays comme l'URSS, on ne peut commercer que dans le cadre d'accords bilatéraux ».

• Un accord entre l'Algérie et Fiat. - Le constructeur italien d'automobiles Fiat et l'Entreprise nationale de distribution de véhi-cules particuliers (ENDVP) ont signé, le mardi 28 janvier, un protocole d'accord pour la création d'un magasin de pièces détachées sous douane, à Mostaganem. Il devrait

pièces détachées ne réglera pas cependant les problèmes de distribude s'adresser à des agents agréés société étrangère. -- (Corresp.)

> - (Publicité) – SOCIÉTÉ ITALIENNE.

REPRÉSENTANT EXCLUSE

déjà introduit dans le secteur

Prions répondre au Monde Publicité re 10 230

6, rue de Monttessuy, 76007 Paris

leader dans la production LE DROIT DES COMITÉS D'ENTREPRISE de-machines d'impression flexo, lignes pour extrusion **ET DES COMITÉS DE GROUPE** et la coextrusion de gaines, découpeuses-bobineuse et soudeuses, recherch par Maurice COHEN pour le marché français UN

1 volume - 1049 pages - Franco 417

LG.D.J. 20, rue Soufflot - 75005 Paris - Tél. 43 54 07 19

tuent la mensualisation des pensions de vicillesse, d'invalidité et d'accidents du travail du régime général. Ces pensions et rentes seront payables (toujours à terme échu) mensuellement et non par trimestre, à compter du 1ª octobre prochain pour les pensions d'invalidité et d'accidents du travail, du la décem-

LIDI VA DISTRIBUBI SON PERMISPONDE

CEPUIS 1970

-----

- 744

. . . .

71.7 74.75

100

. . .

1. July 18

ale

To the ta-

TO SERVICE TO SERVICE

Marine Marin

200 a 1 a

-

李琳四:/ **..**.

Pires d'in

Then to

Parties as

profes e :

49k &

-

**\*\*** 

-

- - -

**1550** 

2<del>ma</del> a

? Z\*(

2° 14

ž -/- -·

A 7

Acres

\*7±11

Trans.

3.50

C 4

- 10 300

.

40

30.95

÷ • ·

4\_5.

. . . .

ģ.,...

5 mm 11 .

Section 1

į.

# # F

استاست العج

gaing trans . S.

हुत क्षांच्या । । ।

gerganis in the contract

eren er ∙

920

÷32.

2....

(大学)

(4. · 2 · · ·

vi et T

3 **1** ...

9-14-

§ 4 - - -

SES -

procéde français

noch mie spoudienne

117

#### Elf-Aquitaine est perplexe face à « un énorme jeu d'échecs international »

tème totalement pur de ce genre, le

prix n'a plus d'impact sur nos résul-tats. La production nigériane est

ainsi devenue, pour Elf, l'une des

plus rentables du monde, avec celle

supérieur au cours du marché, -

elle était l'une des moins favorables.

En attendant que les Etats pro-

ducteurs acceptent de modifier leurs

systèmes fiscaux, ou que l'ensemble

des pays arrivent à dégager un

les cours - Une tâche gigantes-que . a estimé M. Pecqueur, - le

groupe lui même devra fournir un

Les résultats de 1985 sont, certes,

moins brillants que ceux de l'année

précédente : chiffre d'affaires sta-

gnant à 180 milliards de francs,

marge brute d'autofinancement en

bénéfice net également réduit à

moins qu'en 1984. Mais le groupe a

neanmoins réussi à réduire son taux

d'endertement de 8 points, tout en

accroissant massivement ses inves-

tissements: 22 milliards de francs en

1985 contre 14,7 milliards l'année

Les résultats de 1985 sont, somme

toute, satisfaisants, compte tenu, a

précisé M. Pecqueur, d'un contexte

général « difficile » : baisse des

cours du dollar en fin d'année et du

prix moyen du brut, faiblesse des

cours des produits chimiques, etc.

Compte tenu aussi des • événements

exceptionnels ., sur lesquels il ne

s'est pas appesanti, mais qui ont lar-

gement pesé sur les résultats finan-

ciers: règlement du litige au Guate-

mala, qui a coûté au groupe

85 millions de dollars (765 millions

de francs environ), renflouement de

Technip (400 millions de francs), et

prélèvement exceptionnel sur la pro-

luction d'hydrocarbures en France

(900 millions de francs), sans comp-

ter la dépréciation des stocks du rai-

VÉRONIQUE MAURUS.

<u>L'immobilier</u>

appartements ventes

finage pour 1,4 milliard de francs.

1= arrdt

TRIPLEX GARACTERE 195m² imm. 18- siècle. 42-65-64-11.

7° arrdt

VUE EXCEPTIONNELLE hors catégorie, grand 7-8 P., tra-vaux à prévoir. 47-04-44-55.

formation

professionnelle

DEMANDES

D'EMPLOIS

Puéricultrice 1988 cherche poste en crèche collective or familiale ou centre PMI, Préfé

mins. Libre de suite. Tel. 48-99-20-04.

Jeune femme CAP comptabilité recherche emploi SEGRETAIRE COMPTABLE

banilous Est (Chelles, Lagny) ou proche Gare de l'Est. Ecrica sous le n° 6,866 LE MONDE PUBLICITE 5, rue de Montigesuy, Paris-7-.

automobiles

a les moyens, assure-t-il.

nsus permettant de stabiliser

« Je ne sais pas où on va, mais on y court ! - Ce résumé lapidaire. emprunté à Pierre Dac, des propos de leur président ne provoquait ancun sourire, le mercredi 29 janvier, parmi les dirigeants d'Elf-Aquitaine. Non que l'état-major du premier groupe français soit d'ordinaire dépourve d'humour, mais ce raccourci sommaire traduisait bien l'atmosphère régnant actuellement an sein des compagnies pétrolières, bousculées par les soubresauts imprévisibles des cours du brut et perplexes face à ce que M. Pecqueur a appelé l'« énorme jeu d'échecs international » dont dépendent leurs plans et leur équilibre financier. « Le président a ajouté : nous avons les moyens de nous adapter », précisait même sans rire l'un des principaux cadres de la maison, soncieux d'exactitude... .

Se voulant rassurant, le président d'Elf-Aquitaine s'est en effet attaché à souligner la bonne santé financière de son groupe à l'aube d'une période - de crise et d'affrontement » qui se traduit dans l'immédist par une « fébrilité » extrême du marché, et dont les conséquences à terme demeurent largement imprévisibles. Sans exclure une chute prononcée, en dessous de 15 dollars, du prix du baril, M. Pecqueur a souhaité qu'un - nouvel équilibre - soit rapidement trouvé à un - prix rai-sonnable », permettant à l'industrie de couvrir ses frais d'exploration et de développement de façon à maintenir un approvisionnement diversifié du pays. Ce prix « raisonnable », M. Pecqueur ne l'a pas chiffré, mais il a précisé que, à 20 dollars par baril, le groupe, certes, verrait son cask-flow - marge de manœuvre financière - réduit de « quelques milliards de francs - (sur 20 milliards de francs en 1985), mais qu'il pourrait quand même « établir un équilibre raisonnable ». « Ce ne sera pas un bouleversement total », a-t-il

Dans cette éventualité, la stratégie d'Elf est claire : sélectivité accrue des développements -· Nous rejetterons tout ce qui n'est pas vraiment très bon », ~ poursuite de la production des champs sur lesquels les investissements ont déjà été réalisés même si les prix s'effondrent, compétition accrue avec les autres énergies afin de relancer les ventes, et négociation avec les pays producteurs afin d'obtenir des conditions fiscales permettant de poursuivre l'activité. « La tendance sera de se retourner vers les zones où les coûts sont faibles », a assuré M. Pecqueur. Mais partout, a-t-il ajouté, « les Etats devront faire un effort pour nous laisser une marge justifiant nos efforts d'investisse-

Le bon exemple : le Nigéria, qui, selon le président d'Elf-Aquitaine, vient de modifier son système de taxes afin de garantir désormais aux compagnies productrices une marge fixe, quel que soit le niveau des prix de vente : « Si nous obtenons un sys-

> REGIE NATIONALE **DES USINES** RENAULT **EMPRUNT** INTERNATIONAL DE FF 200.000.000.-7,25 % 1972/1987

Nous informons les obligataires que l'amortissement d'un montant nominal de FF 22.000.000.- en vue de l'échéance du 15 mars 1986 a été effectué entièrement par rachat sur le marché.

Montant restant en circulation après le 15 mars 1986; FF 60:000.000.-

L'AGENT **FINANCIER** SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE Succursale de Luxembourg 15, Avenue Emile

- Reuter

LUXEMBOURG

ventes de 8 à 11 C.V.

Etude cherche pour cadres villes thes bard. Loyer geranti. (1) 48-89-89-66, 42-83-67-02. Mercedes 190 D mers 85, 21,000 km, bolte 5, direction assistée, Prix 110,000 F. Tél. 48-77-14-30.

#### ETRANGER

négociations sur l'association internationale de développement

#### Premiers débats, premiers consensus

Un consensus s'est dégagé dès la première réunion des pays dona-teurs, les 27 et 28 janvier, à Paris, pour chercher à assurer à l'Association internationale de développement (AID) - filiale de la Bande la mer du Nord, alors que, dans le système précédent – fiscalité basée sur un prix officiel largement que mondiale chargée de l'aide aux pays les plus pauvres - une enve loppe de 12 milliards de dollars durant la période 1988-1990. Une enveloppe insuffisante pour

maintenir les flux financiers prévus pour la période triennale précédente, répondre aux besoins de la Chine et de l'Inde, assurer le relais du Fonds spécial pour l'Afrique doté de 1,2 milliard de dollars jusqu'en juin 1988. Le président de l'AID, M. Mocen Qureshi, l'a enorme effort d'adaptation. Et il en reconnu lors d'une conférence de presse, tenue le 29 janvier. Mais les premières estimations variant entre 10,5 milliards et 12,5 milliards de dollars, la volonté générale manifestée par les trente-trois pays représentés pour trouver un baisse - 19,5 milliards contre 21,7, terrain d'entente sur un montant maximum constitue un facteur de 5,2 milliards, soit 1,3 milliard de soulagement évident, même si ce chiffre permet tout juste de retrouver les niveaux de 1982-1984.

> D'accord pour continuer de donner la priorité absolue à l'Afrique les participants l'ont également été pour maintenir, en termes nominaux, le soutien à la Chine et à l'Inde, qui représente actuellement 1.1 milliard de dollars par an. Accord de principe enfin pour l'utilisation d'une part des ressources de l'AID en association avec celles du fonds fiduciaire du Fonds monétaire international représentant 2.8 milliards en six

An total, la nécessité d'offrir un minimum de moyens à une Association dont l'utilité est désormais reconnue jusqu'à Washington l'a emporté sur les réticences budgétaires des donateurs, Etats-Unis en tête. Cette atmosphère « constructive » ne permettra pourtant pas de régler rapidement un dossier délicat, notamment pour les Etats-Unis (le Monde du 28 janvier).

ANNONCES CLASSEES

La prochaine réunion, prévue pour les 7 et 8 avril prochain, s'attaquera plus en détail aux pro-blèmes de fond, le montant exact de l'enveloppe dont disposera l'AID et sa répartition entre les participants. Conscient des obstacles qui restent à surmonter, M. Oureshi n'a pas exclu qu'après un troisième rendez-vous en juin, une nouvelle session se révèle nécessaire pour tenter d'aboutir avant l'assemblée générale de la Banque mondiale, à l'automne prochain. Non sans rappeler que, lors de la création de l'AID, les États-Unis participaient pour 44 % aux ressources de l'Association. Une part ramenée à 25 %, alors que le Japon a porté sa contribution de 14.5 % à 18,7 % lors de la dernière reconstitution du fonds.

Une facon très diplomatique de rappeler aux Etats-Unis que, si leur participation reste indispensable, elle ne représente pas un poids budgétaire insupportable.

F. Cr.

#### Aux Pays-bas INEVITABLE **AUGMENTATION** DES IMPOTS

Amsterdam. - Les revenus provenant de la vente du gaz naturel néerlandais diminueront à un point tel que, dans les années à venir, une augmentation des impôts paraît inévitable. C'est ce qu'a fait savoir cette semaine le premier ministre, M. Rund Lubbers.

Selon des estimations officielles, les revenus du gaz seront réduits de 23,8 milliards de florins en 1985 à 17,9 milliards cette année et 13 milliards en 1987. Actuellement, les ventes du gaz représentent environ un sixième des revenus de l'Etat néerlandais.

La chute des revenus du gaz est due notamment à la baisse du cours du dollar et à celle des prix du pétrole, suxquels le prix du gaz, néerlandais est étroitement lié. —

#### CONJONCTURE

#### LES CENT DIX PROPOSITIONS CINQ ANS APRÈS

#### Le chemin parcouru

Qui oserait prétendre aujourd'hui que la gauche n'a pas rempli son contrat ? La décentralisation. les nationalisations l'abolition de la peine de mort et des tribunaux d'exception, les droits nouveaux des travailleurs la réduction du temps de travail, la retraite à soixante ans, le soutien à la création, ont été assez combattus per l'opposition pour nue nul ne conteste l'existence de réformes qui auront marqué la législature socialiste.

A quoi bon alors publier, comme viennent de le faire les services du premier ministre, le Chemin parcouru, présentation maladroite de l'application des e cent dix propositions de François Mitterrend cinq ens après ». sinon par référence excessive au petit livre rouge de l'avant-1981, par masochisme des nostalg ques de l'« autre logique » ; bref, par contre-propagande. Tant il est vrai qu'à ce jeu l'esprit curieux cherche plus volontiers ce qui n'a pas été fait que ce qui

D'abord, il y a sept propositions oubliées : l'action internationale énergique contre la dissémination de l'arme nucléaire (proposition 7); la création du conseil des peuples méditerra-néens (13) ; le raccourcissement à cinq ans du mandat présidentiel, renouvelable une fois, ou sa limitation à sept ans sans possibilité de renouvellement (45) ; la limitation du recours à l'usage du vote bloqué (46) : la moralisation de la vie publique : déclaration des revenus et du patrimoine des candidats aux fonctions de président de la République, de député, de sénateur ainsi que des ministres en exercica avant et après expiration de leur mandat (49); la lumière faite par la justice sur les affaires dans lesielles ont été mises en cause des personnalités publiques (50); la réforme du Conseil supérieur de la magistrature

Il y a ensuite une proposition tronquée Ainsi n'est-il plus question dans le texte de Matignon de « ramener d'ici 1990 la part du commerce extérieur dans ie PiB en dessous de 20 % » (proposition 20). Mais qui pourrait - à part peut-être les communistes – en vouloir aux socialistes d'avoir gommé une promesse aussi peu réaliste ?

il y a surtout une méthode intellectuelle étrange qui consiste accomplissement des promesses (per une liste impressionnante, en face de chaque proposition, de textes et d'initiatives) quoi qu'il en soit advenu. Deux exemples - parmi cinquante autres viennent illustrer cette méthode. La proposition 27 énonce que « des bonifications d'intérêt ou des avantages fiscaux, sur une base contractuelle, seront accordés pour contribuer à la réalisation des objectifs de la politique économique et

la création du fonds industriel de modernisation et des CODEVI, les dispositions fiscales dans les pôles de conversion, la création d'un compte-épargne en actions le crédit d'impôt pour la recherche... Autant de mesures, certes effectuées, mais avec désormais une politique fondamentale de réduction des bonifications d'intérêt (l'enveloppe est passée de 182 milliards à 137 milliards de francs entre 1985 et 1986), qui fait dire à M. Bérégovoy que 30 milliards de francs auront ainsi été économisés en 1986

sur les dépenses budgétaires. La politique énergétique, précisée par la proposition 38, est elle aussi très claire : pas de commandes nouvelles de centrales nucléaires, référendum sur la poursuite du programme, développement des économies d'énergie et des techniques nouvelles d'utilisation du charbon. C'est loin d'être ce qui a été fait, mais cela n'empeche pas Matignon de « démontrer » l'application de cette promesse.

A jouer ainsi aux apothicaires, les socialistes poussent aux comptes. Disons qu'un petit tiers des propositions a été intégralement réalisé, qu'une partie des autres est difficile à juger (l'international).

Pour le reste, même s'il a souvent engagé des réformes, le gouvernement socialiste, qui avait fait des cent dix propositions son programme dès le congrès extraordinaire de Créteil, le 24 janvier 1981, s'est heurté aux difficultés financières (c'est le cas, par exemple, pour les trois cent mille crèches promises pour les classes de vingt-cinq élèves au maximum, pour le statut des femmes d'agriculteurs, pour la semaine de trente-cinq heures ou pour la retraite des à l'état de la société (vote des immigrés aux municipales après cina ans de présence en France. création d'un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale), à l'establishment (service militaire réduit à six mois, suppression de l'ordre des médecins ou nécessité pour les listes électorales de comporter au moins 30 % de femmes): quand it n'a pas simplement laissé tomber une promesse mauvaise (le droit de veto donné aux comités d'entrenrise, notamment sur les techniques de production, dui 8 économique). Bref, il a appris à gouverner.

Outre les grandes réformes de structures qui, presque toutes, ont été réalisées, le gouvernement ne s'est pas contenté des cent dix propositions : la réduction de l'inflation, la désindexation des salaires, la réforme des marchés financiers, sont plus importantes que bien des mesures non appliquées. Pourquoi alors ne pas défendre d'abord ce bilan-là ?

BRUNO DETHOMAS.

• Immigration: 32 500 eatrées et 43 700 départs en 1985. – 19 168 dossiers de regroupement familial out reçu le feu vert de l'Office national d'immigration en 1985 (contre 20 600 en 1984), a nnoncé M. Gérard Fuchs, président de l'ONI, mardi 28 janvier. 32 503 personnes ont bénéficié de cette mesure; 97 % des dossiers ont été traités en moins de deux mois et

demi. La réglementation appliquée depuis janvier 1985 n'a donc pas empêché le regroupement des familles. D'autre part, l'ONI a accepté 19 000 demandes d'aide au retour au pays de travailleurs immigrés, ce qui a entraîné le départ de 43 700 personnes (les deux tiers des demandes concernant des célibataires).

#### LOUVRE BEAU 140 m² dans restauration kozueuse, vaste sé-jour + 3 chambres, 3 bains. poutres, hauteur sous pisfond 3,50 m. GARBI, 45-67-22-88. MIRABEAU grand living + 2 chbres, cuisine, bairs, imm. pierre de taille, asc., soleil. 45-08-53-84 et 80-80-54-94. OFFICE INTERNATIONAL recherche pour sa direction beaux apperts de standing. 4 P. et plus. 45-28-18-95. 17• arrdt 5° arrdt sociale ». Et Matignon de citer pêle-mêle parmi les réalisations 17- Métro Brochant. Particulier vand 2-3 pièces, cuisine, salle d'eau, cheufiège central indivi-duel, 45 m², celme. Tél. 42-29-05-24 (le matin). MOUFFETARD 2 P., tt cft. villas **EMBASSY SERVICE** PARC DE SCEAUX PRES PANTHEON

8, averue de Messine
75008 PARIS, recherche en location ou à l'achet APPARTS
DE GRANDE CLASSE pour
CLIENTELE ETRANGERE
cops diplomatique et cadres
de sociétée multinationales.
Tái AE PA TA 202, bd Malesherbes, 6° ér. ssc., 5 P. 125 m² et 2 park, lib. Vis. lundi 3 de 14 h à 17 h, JAMAR, not., 42-33-21-18. Tél. 45-62-78-99.

20° arrdt immeubles MAISON GD CHARME

220 m², 8 p. + jardin 80 m² + terrasse, soleil, calme, sucept. 2.500.000 F. 43-26-73-14 ou 45-46-26-25.

16° arrdt

L'ECOLE NEUCHATELOISE DE SOINS INFIRMIERS PSYCHA-TRIQUES, 2074 MARIN, NEU-HATEL (SUISSE). ML 038-33-51-51, engage des félves infirmieré l'ene en psychiatrie. Début des cours : 8 octobre 1986. Formation rétribuée, durée 3 ans. Scolarité demandée : bac. Stage présiable : 3 mole. Délai d'inscription : 15 mars 1988. locations non meublées offres

Paris **POMPE BEAU STUDIO** 3.000 F. 45-26-11-24.

(Région parisienne) CHANTILLY dens trie sgréable résider avec confort moderne, entre GARE et CENTRE VILLE

Loyers selon les surfaces 3 P. 3.700, 4.200, 4.900 F + ch., 4 P. 5.750 et 8.800 F + ch., 5 P. 8.600 F + charges AVEC CAVE ET PARKING Tél. le metin SEGECO 45-22-69-62 ou sur place voir le gerdien 21 ble, AVENUE AUMONT

locations non meublées demandes

(Région parisienne)

#### immobilier information

REPRODUCTION INTERDITE

Informations sur différents logts à louer du studio su 6 p., de 2.000 F à 10.000 F, également échanges possibles. Nous ne sommes ni agence ni marchand de listes, mais une association sans but lucratif. Ecrire APPEL 75, 7, r. Sainte-Anna, 75001 Paris. Réponse assurée à tout courrier sérieux.

Maison de 6 p., cuis. bains, calms, jard., exceptionnel. 1.670.000 F. 48-61-32-11. CHANTILLY (80) Le Lys, cause double emploi, belle villa dble lev., 2 chbres, chaminés, v.d.b., chif. centr., 2 gar., 3.200 m² paysagé, 950.000 F. Urgent. 46-34-13-18.

JEAN FEURLADE 54, av. de la Motte-Ploquet Paria (15°), tál. 45-85-00-15 Paria pomptant 15°, 7° arr. immubles même occupés. châteaux CHATEAU HARAS écuries dépendences (élevage pur sang arabe) 20 ha - 3.800,000 F. Agence des BARONNIES, 24220 BEYNAC. Tél.: 16 (53) 29-42-68.

**6-** YUE SUR SEINE SUR QUAI Imm, carect. 300 m² utiles, Rore 7.500.000 F. 42-65-64-11. bureaux

ACHETONS tout immsuble vide ou occupé même avec gros tra-vaux, Paris et proche benileue. Intermédisires solikités. OFBI 48-97-48-48, 51, rue René-Alazzerd, 93 Bagnolet.

Achèta
VASTE DOMAINE
préférence Sologne ou région
Centre. Discrition assurée. Est.
as re 204.219 à Hevas Orléana.
BP 1519, 45005 Orléana Cedex.

viagers

F. CRUZ 42-66-19-00

8, RUE LA BOÉTIE (8º)

Conseil 48 ans d'expérience Prix rentes indexées garanties Etude gratuite discrète.

locations

meublées

demandes

SIÈGE SOCIAL propriétés CONSTITUTION STÉS 150 KM SUD PARIS 106 % CREDIT ASPAC 42-93-60-50+

PROPRIETE EN U, séjour rustique, cuis., 4 ch., salle de bains, chauff. + 2 grands corps bethin, sur 3.800 m², 520.000 F. THYRAULT. 89170 Saint-propasu (16) 88-74-08-12 cu (16) 38-31-48-74 après 20 h. VOTRE SIEGE SOCIAL positiution de sociétés et tous services. 43-55-17-50. **ÉTOILE - GEORGE-V** .oue directem. 1 buresu ou + iens kran. stand. 45-83-17-27. domaines

de commerce

Locations

Locations

A céder ou gérance libre, boutique de cycles, cyclomoteurs et scooters. Agent Peugeor Paris. Cause double emploi. Empleo-ment idéal, ceve, staller, deux bouse, appartement 4 pièces. Avec ou sens stock. Rens. 47-00-27-47.

### Parions Assurances....

L'assurance vie, la prévoyance, la prévention contre le voi et les accidents, la retraite, l'assurance automobile, les assurances de l'entreprise... Toutes les solutions à ASSURE EXPO



Informations: VIDAL - 29 rue Drouot 75009 Paris. Tél. 48 24 76 01

. ت 

4 · · · · Sept. - 1 g. . . . . . . . . 4 7. تدبيع me la l 200 Je 2 الأعالية -

1. No. of Agric 525 24 8 47.40 7 A 9 +4 A. 36

دېد. خ

7 3

A ... نو مقدّ 1 2 de 1

-

المنظمة الإنتيامية المنظمة الإنتيامية 3 2 3 5 T

# AGRICULTURE

SOIXANTE-QUATRE PAYS A LA CONFÉRENCE DE PARIS SUR LA FORÊT

#### La France proposera un accroissement de l'aide pour l'« Afrique sèche »

Plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, de nombreux ministres de l'agriculture et de l'environnement M. Mitterrand pour la conférence internationale sur l'arbre et la forêt, baptisée Silva, qui se tiendra à Paris du 5 au 7 février (1). Vingt pays industrialisés, vingt-sept pays afri-cains et cinq organisations internationales sont attendus en tant que participants: dix-sept autres pays, d'Europe de l'Est notamme vingt-trois organisations seront

Par la permanence de l'action qu'elle sollicite, la forêt est une affaire d'Etat. En Europe, elle est menacée par la pollution et les maladies, dans l'« Afrique séche», elle disparaît sous la pression des besoins en vis de seu. Pour « ne pas être seulement une conférence de plus », celle-ci, a indiqué M. Souchon. ministre français délégué à l'agriculture et à la forêt, a voulu se limiter à ces deux aspects, sans méconnaître les problèmes des forêts tropicales humides d'Afrique, cenx de l'Amérique latine ou de l'Asie du Sud-Est. Cette limitation volontaire s'explique par le souci d'abontir à des résultats concrets.

En premier lieu, la conférence se terminera par un appel solennel pour une mobilisation politique en faveur de la protection de l'arbre et de la forêt. Les autres mesures seront des engagements bilatéraux ou par groupes de pays, en faveur d'un accroissement de la recherche pour la lutte contre les incendies dans le pourtour méditerranéen, pour la lutte enfin contre les pollutions transfrontières. Sur l'ensemble de ces points, la France doit faire des propositions, notamment sur l'augmentation de l'aide affectée à la reforestation de l'Afrique.

Cette consérence internationale sera précédée, les 3 et 4 février, par une rencontre préparatoire au niveau des techniciens. Toutefois. dans le même temps, se déroulera à l'Assemblée nationale un autre colloque, organisé celui-là par un ensemble d'associations de défense de l'environnement, dont les Amis de la Terre. Consacré à la déforestation, ce colloque, qui devrait être ouvert par M= Bouchardeau, ministre de l'environnement, se présente

plus comme une interpellation des responsables politiques par des techniciens et des militants de l'écologie out répondu à l'invitation lancée par Une résolution sera remise à

> Enfin, les syndicats CFDT et CGT de l'Office national des forêts, hostiles à la politique forestière et aux réformes imposées à l'Office, ont choisi de manifester, le 5 février, jour d'ouverture de la conférence

(1) - Le Monde Sciences » public dans l'édition du 5 février un dossier consacré à la recherche forestière, en liaison avec le dépérssement de la forêt

Les manifestations de la FNSEA

#### « POUR QU'ON NE NOUS OU-BLIE PAS DANS LA TOUR-MENTE POLITIQUE », déclare M. Guillaume

Que ce soit la gauche ou la droite qui gagne les prochaînes élec-tions, il n'y a qu'une politique agri-cole valable, celle que nous préconisons», a lancé, à la tête de ses troupes. M. Francois Guillaume président de la FNSEA, au cours de la manifestation qui a réuni, mer-credi 29 janvier à Caen (Calvados), quelque douze mille agriculteurs venus des cinq départements nor-mands. Ce rassemblement, qui s'est déroulé dans le calme, faisait suite à celui d'Amiens, le 21 janvier.

La FNSEA et son président appellent, en effet, les agriculteurs à se mobiliser avant les négociations de Bruxelles sur les prix agricoles et avant les échéances électorales. « [ls est absolument indispensable, a déclaré M. Guillaume, que nous nous manifestions parce qu'on risque de nous oublier, surtout dans la tourmente politique qui se prépare ».

Alors qu'à Bruxelles, la Commission s'apprête à proposer un gel des prix agricoles, M. Guillaume estime à 5 % la hausse moyenne nécessaire, sans compter l'angmentation qui résulterait de la suppression des mon-tants compensatoires monétaires.

#### CONSOMMATION

#### M<sup>me</sup> Prince se rebiffe...!

Mm Prince n'est pas contente du tout. Dans une lettre publici-taire d'une société de vente par correspondance, à laquelle elle a déjà acheté quelques bricoles, n'a-t-elle pas lu le paragraphe suivant : « C'est maintenant officiel : M= Prince, de Paris, vient de gagner les 25 millions de centimes mis en jeu dans le grand tirage gratuit de France Direct Service, société de vente par correspondance bien connue. C'est au cours d'une petite manife tion qui s'est déroulée 13, place lles, que M™ Prince, parents et amis, a reçu des mains de M. P. Chatel teur, son chèque de 250 000 F f Avent de laisser éclater sa joie, Mª Prince a remercié très chaleureusement la direction de France Direct Service, et nous a confié que, jusqu'à ce que cette fabuleuse somme de 25 millions de centimes lui soit remise, elle n'v crovait pas ! >

Elle n'v croit touiours pas, car elle n'a rien reçu du tout, et elle est indignée. Si elle nous a téléphoné, c'est que, dans la suite de ce courrier publicitaire « personnatisé », elle a lu : « Est-ce vous qui aurez les honneurs du journal le Monde ? >

« Ils n'ont pes le droit d'écrire des mensonges de ce calibre. Rien de ce qu'ils écrivent n'es vrai. Il n'y a pas eu de chèque, il n'y a pas eu de petite fête, il n'y avait pas mes parents et mes amis, et je ne sais même pas où est la place des Hirondelles I Là, ils vont trop loin. Ils n'ont pes le droit de se servir de mon nom. Je ne vais pas laisser passer

Mi Prince, qui est comptable dans une petite entreprise parisienne de brosserie, a écrit au Bureau de vérification de la publicité (BVP) (1). Las l Au BVP, on de France Direct Service (FDS) : il y a trente-quatre dossiers suivis depuis le 1º janvier, et le service compétent recort chaque jour des coups de téléphone. Mais le BVP n'est pas directement concerné.

Il ne s'agit pas à proprement parler de publicité, mais de promo-tion directe par voie postale (ou emailing », comme disent les publicitaires). Et France Direct Service n'est pas membre du BVP. On ne peut donc l'exclure... Tout ce qu'a pu faire le BVP, c'est un communiqué intitulé « Millionnaires : les espoirs décus», incitant les entrepris qui organisent des loteries à être plus rigoureuses. Si l'affaire va en justice, le BVP se portera par-

Au reste, la réaction de Prince ne se fait pas jour auprès du seul BVP. Un appel de l'Union féminine civique et sociale (UFCS) (2) de Laval (Mayenne) a été publié dans une des revues de l'Institut national de la consommation, Consommateurs - Actualités, pour recueillir des témoignages d'éventuelles victimes de FDS (non-livraison d'articles commandés, par exemple). Les dames de l'UFCS de Laval sont très surprises : une dizaine de lettres seulement pour des problèmes de livraisons, mais plus d'une centaine émanant de clients qui auraient « gagné » chacun 25 millions de centimes et qui n'apprécient pas la plai-

Une conclusion s'impose, que devraient méditer les entreprises de vente par correspondance : se serve de leur patronyme pour raconter des histoires qui font à tort rêver les autres. Alors, comme M Prince, ils se rebif-

JOSÉE DOYÈRE.

(1) Le BVP est un organisme tripartite qui veille à l'application des règles\_déontologiques de la cité. Il regroupe annonceurs, as, agences de publicité et des médias, agen ints de l'Institut national de la consommation. 5, rue Jean-Mermoz, Paris-8. Tél.: 42-59-

(2) 6, rue Béranger, Paris-3.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ÉMERGIE

SAPAR - Obligations à teux variable août 1982.

Les intérèts courus du 17 février 1985 au 16 février 1986 sur les obligation SAPAR à taux variable soût 1982 seront payables, à partir du 17 février 1986, à raison de F 528,00 par titre de 5 000 F nominal, contre détachement du coupon n° 4 ge du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir de F 58,67 (montant global : F 586,67).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complé ment de prélèvement libératoire sera de F 87,96, auquel s'ajoutera la retenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit F 5,86 faisant ressortir un net de F 434,18. Cette retenue ne concerne pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Les intérêts courus du 7 février 1985 au 6 février 1986 sur les obligations Caisse sationale de l'énergie 15,30 % janvier 1983 seront payables, à partir du 7 février 1986, à raison de F 688,50 par titre de 5 000 F nominal, contre détachement du coupon nº 3 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source ant droit à un avoir fiscal de F.76,50 (montant global : F 765,00).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le compi ment de prélèvement libératoire sera F 114,70, auquel s'ajoutera la recenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit F 7,65 faisant ressortir un net de F 566,15. Cette retenue ne concerne pes les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Les intérêts courus du 6 février 1985 au 5 février 1986 sur les obligations Caisse nationale de l'énergie 13,70 % janvier 1984 seront payables, à partir du 6 février 1986 à raison de F 616,50 par titre de 5 000 F nominal, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 68,50 (montant global : F 685,00).

#### TAUX RÉVISABLE, SOIT 11,98 % pour 1986.

la source donnant droit à un avoir fiscal de F 59,90 (montant global : F 599,00).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complé ment de prélèvement libératoire sera de F 89,81, auquel s'ajoutera la retenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit F 5,99 faisant ressortir un net de F 443,30. Cette retenue ne concerne pas les personne visées au III de l'article 125 A du code general des impôts.

#### SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'AFRIQUE DU NORD

Société anonyme au capital de 250 000 F RC Marselle 62 B 552

Pour permettre aux actionnaires ou à leurs ayants droit actuels de faire valoir leurs droits, le conseil d'administration de la société demande à tous les actionnaires qui ne se sont pes encore fait commître depuis la nationalisation de bien vouloir se manifester le plus rapidepossible en écrivant au Cabinet Jean-Paul Foucault, conseil inridione à Paris, 229, boulevard Pereire, 75017 Paris, en précisant le nombre et le numéro des actions dont ils sont dé-

#### DOCKS DE FRANCE

toutes taxes comprises, du groupe Docks de France, se sont élevées à 19 795 millions de francs pour l'exercice 1985. Ce chiffre inclut les recettes de Lil'Champ Food Stores, consolidées pour la pre

Le taux de progression sur 1984, cal-culé à partir des chiffres en momaies nationales pour les filiales étrangères, est de 10,3 %, dont 6 % à périmètre de

CAISSENATIONALEDEL'ENERGIE - Obligations 15,30 % janvier 1983.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE — Obligations jenvier 1984 — 13,70 %.

Ea cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le comp ment de prélèvement libératoire sera de F 102,70, auquel s'ajoutera la retenue de 1% calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit F 6.85 faisant ressortir un net de F 506.95. Cette retenue ne concerne pas les peres visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Les intérêts courus du 6 février 1985 au 5 février 1986 sur les obligations Caisse nationale de l'énergie à taux révisable janvier 1984 seront payables, à partir du 6 février 1986, à raison de F 539,10 par titre de 5 000 F nominal, après une retenue à

Il est rappelé que, application de l'article 94 - 2 de la loi re 81-1160 du 30 décembre 1981 et du décret nº 83-359 du 2 mai 1983 relatif an régime des valeurs mobilières, les deux emprunts ci-dessus mentionnés ne sont pas matérialisés par la création de titres ; en conséquence, le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

#### COMPAGNIE FINANCIÈRE DELMAS-VIELJEUX

Le conseil d'administration de la Compagnie financière Delmas-Vieijeux, société holding du groupe Delmas-Vieijeux, réuni de 28 janvier 1986 sous la présidence de M. Tristan Vieljeux, a examiné les comptes provisoires de l'exercice clos le 31 décembre 1985, qui font ressortir un résultat bénéficiaire de l'ordre de 33 millions de francs, en progression de 10 % environ sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Afin de nouveir donner aux action-Le conseil d'administration de la

Afin de pouvoir donner aux action-naires l'information la plus complète sur les sociétés du groupe, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale ordiconvoquer Pass aire pour le 26 juin 1986.

Sous réserve que les comptes défini-tifs qui seront arrêtés par le prochain conseil confirment le niveau du résultat provisoire, il sera proposé la mise en dis-tribution d'un dividende de 41 F par action auquel s'ajoutera un avoir fiscal de 20,50 F domant un revenu global de 61,50 F par titre (contre 57 F en 1984).

Entre-temps, sur la base des comptes provisoires certifiés par les commissaires aux comptes, le conseil d'adminis-tration a décidé la mise en paiement – à compter du 11 février 1986 – d'un acompte sur dividende de 20 F par actios, donnant droit à un avoir fiscal de 10 F, qui s'imputera sur le dividende global décidé par l'assemblée générale.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

ELECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 12,50 % (Ex-9 %) 1963.

Les intérêts courses du 10 février 1985 au 9 février 1986 sur les obligations Les mieres coures du 10 février 1985 au 9 février 1980 sur les configuents de Électricité de France 12,50 % (Ex-9 %) 1963 seront payables, à partir du 10 février 1986, à raison de 35 F par titre de 280 francs nominest, contre détachement du coupon n° 23 ou estampillage du certificet nominatif, après une rétacheme à la source donnent droit à un avoir fiscal de 4,20 F (montant global : 20,20 F).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 5,60 F auquel s'ajoutera la retenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit 0,39 F faisant ressourir un net de 29,01 F. Cette retenue ne concerne pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Il est rappelé que les titres des séries désignées par les lettres « E », « A » t D » sont respectivement remboursables depuis les 10 février 1969, 1975 et 1981.

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 5,75 % 1986

Les intérêts courus du 25 février 1985 au 24 février 1986 sur les obligations Electricité de France 5,75 % 1966 seront payables, à partir du 25 février 1986, à raison de 20,70 france par titre de 400 france nominal, contre détachement du coupon n° 20 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source domant droit à un avoir fiscal de 2,30 F (montant global : 23 F).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 3,44 F auquel s'ajoutera la retenne de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit 0,23 F faisant restortir un net de 17,03 F. Cette retenue ae concerne pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Les obligations d'une valeur nominale de 400 F sur lesquelles est portée la mention série «A», et qui n'ont pes fait l'objet d'une demande de remboursement anticipé au 25 février 1986, seroat remboursables à 480 F (prix d'émission 400 F + prime de remboursement de 80 F) le 25 février 1986, coupous n° 21 au 25 février 1987 et suivants attachés.

Il est rappelé que les titres de la série «C» sont remboursables depuis le 25 février 1976, su taux de 440 F.

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 6,25 % février 1967

Les intérêts courus du 20 février 1985 au 19 février 1986 sur les obligations Electricité de France 6,25 % février 1967 seront payables, à partir du 20 février 1986, à raison de 22,50 F par titre de 400 F nominal, contre détachement du coupon nº 19 ou estampillage du certificat nominatif, sprès une retenue à la source domant droit à un avoir fiscal de 2,50 F (montant global : 25 F).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement ibératoire sera de 3,74 F auquel s'ajoutera la retenne de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit 0,25 F faisant ressortir un net de 18,51 F. Cette retenue ne concerne pas les personnes vinées su III de l'article 125 A du code général des impôts.

Il est rappelé que les titres des séries désignées par les lettres « D », « C », et « E », « F » sont respectivement ramboursables depuis les 20 février 1972, 1977 et

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 8,50 % février 1971

Les intérêts courus du 1º février 1985 au 31 janvier 1986 sur les obligations Electricité de France 8,50 % février 1971 seront payables, à partir du 1º février 1986, à raison de 34,42 F par titre de 450 F nominal, contre détachement du coupon nº 15 ou estampiliage du certificat nominatif, après me retenne à la source don droit à un avoir fiscal de 3,83 F (montant global : 38,25 F).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le en cas d'option pour le regime de 9,73 F auquel s'ajoutera la retenue complément de prélèvement libératoire sera de 5,73 F auquel s'ajoutera la retenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit 0,38 F faisant ressortir un net de 28,31 F. Cette retenue ne concerne pas les personnes vinées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

A pertir de la même date, les obligations restant en circulation cesserent de prier intérêt et seront remboursables à 450,01 F (démunies de coupon).

#### ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 8,50 % janvier 1972

Les intérêts courus du 3 février 1985 au 2 février 1986 sur les obligations Electricité de France 8,50 % janvier 1972, seront payables, à partir du 3 février 1986, à raison de 38,25 F par tière de 380 F nominal comme décahement de coupon nº 14 ou estampillage du certificat nominatif, après une reteaue à la source domant droit à un avoir fiscal de 4,25 F (montant global : 42,50 F).

En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 6,37 F auquel r'ajouters la retenue de 1 % calculée sur l'intérêt brut conformément à la loi de finances pour 1984, soit 0,42 F faisant ressortir un net de 31,46 F. Cette retenue ne concerne pas les personnes visées au III de l'article 125 A du code général des impôts.

En application de la loi du 30 décembre 1981 - article 94, alinéa II et du décret nº 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, nous précisons

Les porteurs qui ont déposé leurs titres ainsi que la loi le prescrit : le montant des sommes qui leurs sont dues (paiement de l'intérêt, amortissement du capital), sera porté au crédit de leurs comptes tenus par les intermédiaires habilités choisis par eux ;

Les porteurs qui n'auraient pas déposé leurs titres à la date du 3 novembre 1984 sont tems de satisfaire à cette obligation légale afin de pouvoir exercer leurs droits (paiement de l'intérêt, amortissement du

Les porteurs peuvent obtenir touts information concernant les nouvelles modalités de paiement applicables aux valeurs dématérialisées en s'adressant aux caisses des comptables directs du trésor (trésoreries générales, recettes des finances et perceptions), à la Caisse nationale de l'énergie, à Paris, 18 bis, rue de Berni, aux guichets de la Banque de France et des établissements bancaires désignés ci-après :

Crédit Lyonnais, Société Générale, Bunque Nationale de Paris, Bunque Paribas, Crédit du Nord, Crédit Commercial de France, Crédit Industriel et Commercial et Banques affiliées, Société Générale Altacleume de Banque, Société Marseillaise de Cuédit, Banque de PUnion Européana, Banque Indosezz, Caisse Centrale des Bunquas Populaires et toutes les Banques populaires de France ainsi que chez tout autre intermédiaire habilité.

# Laquelle de ces 9 innovations financières n'a pas été signée par Paribas?

☐ Les émissions avec droit de ☐ Les obligations remboursables arionté.

□ La première émission d'obligations à option d'échange contre des actions d'une autre société. La première émission d'obligations convertibles à tout moment, □ Le aremier emorunt "à fenêtres". Les émissions à libération éche-

☐ Les obligations à bons de souscription d'actions émises par une societé française filiale d'un grouøe étranger,

□ Les obligations à option d'échange en actions à dividende orioritaire.

impérativement en certificats d'investissement privilégiés (ORCIP), □ La première émission d'actions à bons de souscription d'actions ? Toutes ces innovations, yous les connaissez. Mais savez-vous qu'elles ont toutes été lancées par Paribas?

Leur but: Innover pour participer au developpement de l'économie nationale et pour apporter aux entreprises les dernières techniques de l'ingénierie financière. Paribas innove aussi pour le grand

public. Savez-vous que Panbas a participé à la création de la

1<sup>re</sup> Sicav en 1964 ? De la 1<sup>re</sup> Sicav de Trésorerie monétaire en 1982? De la 1<sup>re</sup> Sicav de Trésorerie au profit des Associations en 1982?

**PARIBAS** Direction Financière Tél.: 42981384

PARIBAS, INNOVATEUR FINANCIER

# SOCIÉTÉS MATIONALE DE L'ENERGE (MCE - Osignizza 12.50 % (Ex-9%) by 16 de la companya de And the second of the second o Section 122 March 2012 Section 22 March 2012 E-PRANCE - Obligations 5.75 % 1985 Marine 1957 10 10 forms 500 states of the second se The state of the s The second secon RANCE - Dodgavions 6.25 % léments THE THE PARTY OF T The state of the s RANCE - Dissipations 8.50 % Security

Market St. 12 Comment of the Comment (-8F). A STANSON AND THE STANSON Management of the product of the second of t and the second section and applications and the second section and the second section and the second The state and their statement BANCE - Ottogethers 3 50 F prints Francisco (Commission Consultation The state of the s an Halley of the state of the Late. Service of the following reality of the control of

na pas bas?

A . . . .

AND THE PERSON OF THE PERSON

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE

#### PARIS 29 janvier

Toujours bien orienté

Pour la cinquième séance consécutive, les cours ont progressé mercredi à la Bourse de Paris. Amoroé presque dès l'ouverture, et maigré une certaine tendance à l'irrégularité, le mouvement s'est poursuivi par la suite, et, à la clôture, l'indicateur instantané enregistrali une avance voisine de 0,7 %.

trait une avance voisine de 0,7 %.

Comme à l'habitude, les grandes valeurs sont revenues sur le devant de la scène. Citons pèle-mèle parmi les étus du jour : Cit-Alcatel, Carrefour, Leroy. Schneider. Nord-Est, Cocafrance, Redoute, Lafarge, L'Oréal, Bic et, bien sur, Peugeot, qui s'est rapproché de la barre des 700 F.

Une fois encore, les professionnels se disaient très satisfaits du déroulement des opérations. Pour eux, la consolida-tion se fait sans baisses majeures, sur-tout dans un marché toujours haussier, ce qui, à leur avis, est un très bon signe. La belle allure de Wall Street a, il est vrai, favorablement influencé les opérateurs. Mais ces derniers jouent surtout une baisse générale du loyer de l'argent. Après le Japon, la RFA pourraiz à son tour réduire ses taux direc-teurs, et beaucoup n'excluent pas la possibilité de voir la Réserve fédérale américaine emprunter la même voie agrès les opérations de refinancement du Trésor.

Sur le marché obligataire, les inves-tisseurs anticipent aussi une détente monétaire. L'écart entre les taux longs et les teux courts tend à se réduire. Tous les produits sont très demandés. Même l'emprunt SNCF se place bien. Repli de la devise-titre, qui s'est échangée entre 7,54 F et 7,58 F (contre 7,56 F-7,60 F).

L'or s'est un peu redressé à Londres (354,40 dollars l'once, contre 353 dol-lars), mais a encore fléchi à Paris avec la chute de la devise américaine. Le lingot a encore perdu 600 F, à 83 800 F. Recul du napoléon, à 579 F

#### NEW-YORK La hausse se raientit

Pour la cinquième séance consécutive, cours ont progressé mercredi à Wall Stre Mais après l'ampleur prise la veille, le me vement s'est ralenti sous la pression d ventes bénéficiaires. A la ciôture, l'indi des industrielles limitait son avance 2,52 points pour s'inscrire à 1 558,94.

2,52 points pour s'inscrire à 1 558,94.

Le bilan de la journée témoigne de l'irragularité ambiante. Il est même négatif. St 2022 valeurs traitées, 873 ont baissé, 78 ont monté et 369 n'ont pas varié. Les présaionnels ne se disaient pas surpris par comportement du marché qu'ils attribunient essentiellement à des raisons techniques. Autour du Big Board, beaucoup s'disaient même très satisfaits de la résinnce opposée aux prises de bénéfice Celles-ci furent abondantes. Mais les acha aussi. Une activité débordante a régné ave 193,80 millions la veille. Dans le grand livides records, ce montant des transactions et provident le la traisième le ruis important de la contrais de la contrais de la traisième le ruis important de la contrais de la contrais de la reserve de la reserve de la contrais de la reserve de la contrais de la reserve de la contrais de la reserve de la reserve de la contrais de la reserve de la contrais de la reserve de la contrais de la reserve de la reserve de la contrais de la reserve de la 145,66 millions la veille. Dans le grand liv des records, ce montant des transactions e le troisième le plus important de l'histoire.

D'une façon générale, les opérateurs n' teat fondamentalement optimistes. Le pl grand nombre anticipe une baisse des ta d'intérêt que la Réserve fédérale pourrait résoudre à décider. En cours de séance, creste, une rumeur, démentie ensuite, a culé prétant à M. Paul Volker l'intentide ne rien entreprendre à cet égard. L'alourdissement des cours s'est ensuivi. Me il fut de courte durée. Les valeurs bancair se sont redressées et les compagnis se sont redressées et les compagn aériennes ont été très entourées.

| VALEURS              | Cours du .<br>28 janv. | Cours du<br>29 janu, |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| Alcos                | 413/4                  | 42 1/8               |
| AT.T.                | 227/8                  | 22 1/2               |
| Boeing               | 47 5/8                 | 473/4                |
| Chase Manhattan Bank | 71                     | 72 5/8               |
| De Pont de Nemours   |                        | 64 1/8               |
| Eastman Kodak        | 48                     | 46 7/8               |
| Europa               |                        | 51 1/B               |
| Food                 | 62 5/8                 | 64 1/8               |
| General Electric     |                        | 69 3/4               |
| General Motors       | 74 1/4                 | 75 1/8               |
| Goodyeer             | 32 1/4                 | 32 3/8               |
| LRM.                 | 151 3/4                | 151                  |
| LT.T                 | 37 1/2                 | 38 1/2               |
| Mobil Oil            |                        | 28 7/8               |
| Pizer                | 49 1/2                 | 48 3/8               |
| Schunberger          | 32 1/4                 | 31 1/2               |
| Temaco               | 28 1/2                 | 273/8<br>55.7/8      |
| UAL lac              | 58 1/8                 |                      |
| Union Carbide        | 82 1/4<br>23           | 81 1/8<br>23         |
| U.S. Steel           |                        | 44 1/2               |
| Westinghouse         | 80 1/2                 | 61 3/8               |

#### **AUTOUR DE LA CORBEILLE**

SIEMENS: 43 % DE PROFITS EN PLUS. — Le numéro un de l'industrie allemande annonce pour l'exercice clos le 30 septembre 1985 un bénéfice net conso-50 septembre 1983 an banacice ner conso-bidé de 1,53 milliard de deutschemarks, en progression de 43,3 % sur le précédent. Le groupe envisage de majorer son divi-dende de 20 % pour le porter à 12 DM, également d'augmenter son capital de également d'augmenter son capital de 650 millions de deutschemarks, dont 150 millions seraient réservés à ses

- THYSSEN REPREND-LA-DISTRI-BUTION DE SON DIVIDENDE. Avec un bénéfice net de 472,4 millions de deutschemarks (+ 161 %), le groupe va reprendre la distribution de son dividende

INDICES QUOTIDIENS
(INSEE, hare 100 : 31 étc. 1905)
28 janv.
Valeurs françaises . . . . . 109,2.
Valeurs étrangères . . . . . . . . . . . . 103,9

Meta privés du 30 jauvier . . . . . . 83/4 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 

interrompue au cours des deux précéde exercices. Les actionnaires touchers 5 DM par titre.

ROSSIGNOL: VERS UNE AMÉ
LIORATION DE LA RENTABILITÉ.
Pour l'exercice 1985-1986, qui s'achève
le 31 mars prochain, le bénéfice ne
consolidé ne sera pas très différent précédent (41,97 millions de francs)
Mais pour le suivant, le président Boi
Vives prévoit une progression de 10 %
15 % en raison de l'augmentation de rentes en volume des skis, bâter requettes de tennis et accessoires.

FRANÇAISE DE RAFFINAGE TOTAL FRANCE — En raison du che gement de la dénomination sociale ( cette société devenue Total France, co pagnie française de raffinage et de dist bution, les actions de cette société fig rent dans notre cote sous l'appellati Total France.

DU PONT DE NEMOURS : BAIS nne baisse de son bénéfice n (- 22,3 %), dont le montant revient ( 1,43 à I,II milliard de dollars.

| BOU                                      | RS                    | EI             | DE PA                                    | RI               | S                     | Con                                  | pt                      | an                       | ŧ                                                 |                       | 29                   | JAN                                           | ER                      |                      |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| VALEURS                                  | %<br>dy 1000.         | % du<br>coupon | VALEURS                                  | Cours<br>pric.   | Cours                 | VALEURS                              | Cours<br>paic.          | Dentier<br>court         | VALEURS                                           | Cours<br>pole-        | Deraier<br>cours     | VALEURS                                       | Cours<br>paic.          | Demis                |
| ¥                                        | 51                    | 0 995<br>4 973 | France LA.R.D.                           | 121 50<br>482 20 | 612                   | Lin. Issm. France<br>Un. Ind. Crédit | 459<br>1005             | 461<br>965               | Johannesburg<br>Kubata                            | 730<br>12             |                      | Defee                                         | 1430                    | 214<br>1487          |
| 6 smort. 45-54<br>p. 7 % 1973            | 7695                  | 1496           | France (Le)<br>Front. Peul Record        | 821              | 4725<br>629           | United                               | 8 20<br>1540            | 1802 d                   | Mannesmann                                        | 249<br>940            | 249                  | Develop                                       | 250<br>239              | 561<br>340           |
| 1. 8,80 % 77<br>3 % 78/83                | 124 24<br>98 75       | 8 076<br>5 424 | GAN                                      | 9590<br>798      | 9650<br>818           | Vicet                                | 441                     | 452<br>150               | Michend Bank Pk:                                  | 47 90<br>68           | 47.80                | Droupt-Assurances .<br>Editions Balloni       | 456                     | 480                  |
| 0 % 78/88<br>80 % 79/94                  | 9970                  | 1 181          | Gaz at Faure                             | 2050             | 2100                  | Watersea S.A                         | 421                     | 421                      | Moranda                                           | 85 75<br>20 40        | 87 55                | Bect. S. Dennack                              | 135<br>834              | 138<br>1833          |
| 5 % 80/90                                | 105 70                | 8 749          | Genty S.A                                | 451<br>149       | 450                   | Brasse, de Marco                     |                         | •                        | Palchoed Floiding<br>Pfear lec.                   |                       | 220                  | Expend                                        | 250<br>526              | , 250<br>530         |
| % 80/87<br>% 81/89                       | 106 D9<br>109 33      | 4 008<br>0 567 | Gévelot                                  | 333 80<br>398    | 330 20<br>399         | Étran                                | igère                   | 5                        |                                                   | 508                   | 508                  | Gey Degraces                                  | 825                     | 821                  |
| 5 % 81/87                                | 109 90                | 6 5 1 6        | Gds Moul Paris                           | 406 50           | 419 50                | AEG                                  | 929                     | 1                        | Riceh Cy Led<br>Bolineo                           | 209.90                | 203 70               | Manutan                                       | 330<br>378 50           | 329 80<br>390        |
| 0 % 82/90<br>juin 82                     | 119 30<br>719 48      |                | Groupe Victoire<br>G. Transp. incl       | 227 60           | 3500<br>235           | Alzo                                 | 458<br>235              |                          | Rodeneo                                           | 232 50<br>373         | 231 10<br>373        | Merlin bomobiler<br>Métallars, Minika         | 500<br>243              | 510<br>243           |
| .7,8 % 81<br>14,5 % 80-92                | 148 50<br>108 50      |                | H.G.P<br>Hydroc. St-Denis                | 110              | 714 40                | Algumente Bank<br>Alfant Corp.       | 1660                    | 1685                     | Shell ft. (port.)                                 | 70                    | 278                  | M.M.B<br>Havais-Delmas                        | 415                     | 415                  |
| rance 3 %                                | 174                   |                | Imminde S.A , .                          | 431              | 431                   | [Armacicals Brands                   | 505                     | 481                      | Sperty Rend                                       | 372                   | 376                  | Con. Geor. Fig                                | 540<br>305              | 546<br>302           |
| iques janv. 82 .<br>Paribas              | 107                   | 0 857<br>0 867 | Immiovest                                | 330<br>480       | 343 20<br>458         | Aru. Petroline<br>Arbed              | 325<br>425              | ::::                     | Steel Cy of Can                                   | 121 10<br>50          |                      | Petit Baseau<br>Petrofigez                    | 314 50<br>951           | 305 50<br>951        |
| w. 62                                    | 107 90                | 0 857<br>0 857 | immobenque                               | 548<br>5700      | 843<br>6530           | Astoniente Mines<br>Sco Pop Espanol  | 130<br>150              | 181                      | Swedish Metale<br>Terraco                         | 304                   | ::::                 | Rezal<br>St-Gobern Exstellage                 | 868<br>820              | 870                  |
| 10,90% dic.85                            | 100 60                | 0 833          | immolice                                 | 465              | 468                   | Banqua Morgan<br>Banqua Ottomana     | 451                     | 470                      | Thom BM                                           | 40 60<br>510          | 41                   | ISCGPM                                        | l 21790                 | 805<br>220           |
|                                          |                       | <u> </u>       | invest. (Stri Cent.)<br>Jacque           | 2080<br>200      | 2227<br>200 10        | B. Réd. Internet                     | 34900                   | 1215 d<br>34990          | Toray indust, inc<br>Visite Montagne              | 19                    | 19                   | Serra-Metra<br>S.E.P.                         | 720                     | 695<br>754           |
| VALEURS                                  | Coss<br>préc.         | Dernier        | Laftto-Bail                              | 475<br>73        | 494<br>73             | Br. Lumbert                          | 370<br>95 20            | 380<br>99 40             | Wagara-List                                       | 906<br>680            | 906<br>690           | ISEP.R                                        | 1 1040 I                | 1045                 |
|                                          | prec.                 | COURS          | La Brosse-Dupont                         | 411              | 402                   | Commerciant Ders. and Kraft          | 1095                    |                          | West Rand                                         | 30                    | 28 55                | Sofibus                                       | 248<br>300 50           | 250<br>302 50        |
| ctions a                                 | n count               | otant          | Lide Bonnières                           | 850<br>751       | 650<br>751            | De Bears (port.)                     | 43.80                   |                          | SECOND                                            | MAR                   | CHÉ                  | Molex                                         | 281                     | 280 10               |
| _ G                                      | ۔<br>سمہ ا            | l (cc. c-      | Loca-Expension                           | 319              | 319                   | Dow Chemical                         | 31020<br>1358           | 313<br>1374              | Personalis II D                                   | 2900                  | 2900                 | Hors                                          | -cote                   |                      |
| rs Paugeot<br>F. (St Coat.)              |                       | 189 30<br>5980 | Locatinancière                           | 309              | 430<br>312            | Gén. Belgique                        | 321                     | 324 50                   | Alain Manopige                                    | 495                   | 506                  | 1 .                                           |                         |                      |
| ep<br>ni Roudillere                      | 27 80                 | 31 70d<br>235  | Lordex (Ny)                              | 165<br>1990      | 166<br>1990           | Greet                                | 168                     |                          | BAPP                                              | 791                   | 785<br>737           | AGP.SA                                        | SO 1                    | 1502<br>60           |
| ic. Hydraal                              | 522                   | 530            | Machines Bull                            | 58 40            | 57                    | Goodyear                             | 246 :<br>401            | 380                      | Bollore Technologies                              | 506                   | 500                  | Coperex<br>Escaut-Meuse                       | 1 43D I                 | 460                  |
|                                          | 95,80<br>1868         | 99 50          | Magasins Uniprix<br>Naggast S.A          |                  | 180                   | Guil Cal Careeda                     | 104 20                  | 105                      | Carberson                                         | 375<br>1305           | 402<br>1315          | P Market Consider                             | 1 100 1                 | ••••                 |
| g                                        | 290                   | 290<br>1300    | Maritimes Part                           | 246              | 246                   | Hongywell Inc                        | 225                     | 579                      | Cap Gernini Soneti                                | 1380                  | 1390                 | Rorenso N.V.<br>S.P.R.<br>Ulinex              | 129 30<br>168           | 129 40<br>169        |
| ir Publiciai<br>C. Moresco               | 639                   | 627            | M. H<br>Missi Déployé                    | 85 80<br>389 90  | 84 10<br>388 80       | L.C. industries                      | 284<br>76               | 287<br>78.50             | C. Essis Becz                                     | 739<br>310            | 730<br>310           | Ulinex                                        | 168<br>332              | ••••                 |
| um Hypoth, Eur.                          | 391<br>405            | 406            | Mors                                     | 181<br>120       | 173 <b>6</b> 0<br>119 | lest, Min. Chass                     |                         |                          | C. Occid. Forestière .                            |                       | 124                  | Unidel<br>Union Brassaries                    | 150 10                  |                      |
| r-Owest                                  | 501                   | 521            | Names, (Next, da)                        | 102              | 104                   | <b> </b>                             |                         | ,                        |                                                   |                       |                      |                                               |                         |                      |
| P. Intercontie<br>édictine               | 228<br>3550           | 226<br>3800    | Microles                                 | 480<br>383       | 492<br>370            | VALEURS                              | Émisson i<br>Frant act. | Rachet -                 | VALEURS                                           | Emission<br>Frank and | Rachet               | VALEURS                                       | Emission<br>Frais incl. | Ranchest<br>Auct     |
| - Marché                                 | 419                   | 402,20<br>720  | Opening                                  | 178<br>290       | 178                   |                                      |                         |                          |                                                   |                       |                      | -                                             |                         |                      |
| rbodge                                   | 291                   |                | Origoy-Desorcise<br>Palais Houveauté     | 526              | 286<br>520            | 1                                    |                         |                          | SICAV                                             | 29/                   | 1                    |                                               |                         |                      |
| MLE                                      | 170<br>200            | 171<br>207     | Paris France                             | 308<br>250       | 323<br>250            |                                      |                         |                          |                                                   |                       | •                    |                                               |                         |                      |
| tione Lorreine                           | 370 10                | 370 10         | Part, Fin. Gest. Inc                     | 1036             | 1142                  | Actions France                       | 588 59<br>375 05        | 574 23<br>358 04         | Francie<br>Francicapi                             | 784 171               | 303 71 4<br>280 17   | Parites Epergne                               | 119 50,<br>14197 26     | 596 87<br>14140 70   |
| was Roquatort<br>E.G.Frig                |                       | 1361           | Pathé-Cinéma                             | 253<br>255       | 243<br>252            | Actions Investigation                | 310 15                  | 29609                    | FREE                                              | 23674                 | 233 24               | Paribus Gerzon                                | 588 22                  | 542 45               |
| <b>L</b>                                 | 80,90                 |                | Piles Wonder                             | 1095             | 1093                  | Actions silectives<br>Audiscond      | 520 27<br>574 82        | 495 68<br>548 85         | Fractifence                                       | 628 97<br>73376 54    | 613 63<br>73193 56   | Parnesse-Valor                                | 1057 02<br>1458 58      | 1055 96<br>1429 99   |
| en. Blanzy<br>rest (Ny)                  | 1400                  | 1545<br>139    | Piper Heidsieck<br>Pluk                  | 780<br>175       | 761<br>175            | AGF 5000                             | 424 24<br>1102 74       | 405                      | Fracti-Prenites<br>Gestäisn                       | 11886 41              | 1171075              | Physic Pleasures<br>Pierry lovesties          | 259 93                  | 252 54<br>597 79     |
| dati                                     | 75<br>379 40          | 73<br>390      |                                          | 223<br>756       | 232                   | A.G.F. Interfords                    | 413 74                  | 384.98                   | Gastica Atmociations                              | 131 10                | 127 90               | Processors crt-terms                          | 64264 QB                | 64264 08             |
| S                                        | 650                   | 658            | Publicis                                 | 1905             | 1981 0                | AGF, Obligations                     | 1050 57<br>568          | 1045 34<br>542 24        | Gestion Mobilier<br>Gest. Randemant               | 488 73                | 486 57               | P.H.E. SHibooné                               | 322.78                  | 50917 61<br>309 12   |
| .V                                       |                       | 325            | Reff. Sout. R                            | 385              | 400                   | Aladi                                | 222 36<br>201 12        | 212.28<br>192            | Gest. Sél. Franta<br>Hausemann Associat.          | 806 25                | 578 76               | Priv Association                              | 21458 17<br>414 44      |                      |
| embourcy (ML)                            | 985                   | 1015 d         | Rhône Poel (c. inv.)                     | 365              | 360                   | Ambigue Gestion                      | 403 41                  | 385 12                   | Hagesmann court tecase                            |                       |                      | Restacio                                      | 159 25                  | 156 90               |
| ampez (Riy)<br>Marione                   | 130<br>568            | 565            | Riccide-Zan<br>Rochefortaise S.A         | 156<br>239       | 245                   | Augocostes                           | 330 58<br>22239 55      | 315 57<br>22230 55.4     | Haustanan Epargne<br>Haustanan Oblicroiss.        | 1203 70<br>58315 01   | 1203 70<br>583 15 01 | Revenus Trimestale<br>Revenus Vert            | 5853 63<br>1075 79      | 5597 65<br>1074 71   |
| am (6)                                   |                       | 182,<br>865    | Rochette-Ceopa                           | 38 60<br>230     | 38<br>230             | Acres                                | 1198 57                 | 1153 66 4                | Hanssmann Obligation .                            | 1435 13               | 1370 05              | St-Honoré Assoc                               | 12848 40                | 12784 48             |
| iradal (Lyl                              | 530                   | 542            | Rougier et Fils                          | 70               |                       | Bourse Immeties<br>Brad Associations | 408 67<br>2529 19       | 252163                   | Horizon                                           | 1055 80<br>522 34     |                      | St-Honoré Bio-eliment.<br>St-Honoré Pacificae | 565 23<br>; 411 09      | 539 60<br>392 45     |
| gill                                     | 430<br>348 90         | 447 20<br>348  | Sector                                   | 119 80<br>25 20  | 128 30<br>25 50       | Capital Plat                         |                         | 1520 23                  | ledo-Sagz Valents J                               | 643 43                | 514.25               | St-Honoré Real                                | 10875 99                | 10822 88             |
| polestrielle                             | 3256                  | 3200           | ]Safaa                                   | 251              | 260                   | Columbia (ex.W.L.)<br>Conveniento    | 760 78<br>328 75        | 325 11                   | ind fraction                                      | 12248 96<br>10889 04  | 10470 23             | St-Honoré Rendement                           | 67167                   | 641 21               |
| p, Lyco <del>r Alexa.</del><br>orde (La) | 389<br>1115           | 369<br>1165    | Safe-Alcan                               | 370<br>965       | 372<br>1003           | Castal goest terms<br>Contact        |                         | 11350 82                 | internitect France<br>Internitects Indust         | 371 13<br>547 73      |                      | St-Honori Valor<br>Stoaricit                  | 10954 67<br>10610 68    | 10667 73<br>10600 08 |
| £P                                       | 12,86                 | 13 35          | Seins du Midi                            | 385              | 380                   | Credister                            |                         | 383 37 e                 | izest, net                                        | 12920 80              | 12895 01             | Siese Mobilia                                 | 390 55                  | 372 85               |
| de (C.F.R.)<br>d. Gafea, linel           | 482<br>857            | 497<br>857     | Senta-Fé                                 | 165<br>180       | 185<br>176            | Croise, Marcus<br>Croise, Innachil   |                         | 48344                    | lovest Obligatoire<br>Invest. Placements          |                       | 19576 51<br>948 60   | Sill.count testes                             | 12271 53<br>726 42      | 12180 18<br>715 68   |
| Universal (Cip)                          | 816                   | 876            | Stations at Corcy                        | 67               | 虧                     | Oreign Presting                      | 286 56                  | 272.61                   | Japanie                                           | 125.50                | 119 B1               | Sear-Associations                             | 1286 30                 | 1283 73              |
| dital<br>blay S.A                        | 151 20<br>450         | 151 80         | Savoisierno (M)                          | 132              | 46<br>132             | Dimiter                              | 12347 07<br>496 84      | 474 31                   | Lafficte-Coperation                               | 730 82                |                      | S.F.J. ft. et étr                             | 509 90<br>867 46        | 486 78<br>637 19     |
| ny Áct d. p                              | 1900                  | 1940           | SCAC                                     | 328<br>565       | 330                   | Downs-Investiga                      | 882 86                  | 949 83                   | ا جنوبالوال                                       | 794 71                | 271 AG               | l Sizav 5000                                  | 290 61                  | 277 43               |
| Dietrich                                 | 901                   | 920            | Senelle Maubauge<br>S.E.P. (M)           | 170              | 560<br>175            | Drougt-Sécurité<br>Drougt-Sélection  | 22032<br>12708          | 210 33<br>121 32         | Laffitta-Japon Laffitta-Japon Laffitta-Piacaments | 248 54<br>149 48      | 23/27<br>142/10      | Sinakanan                                     | J 369 111               | 419 16<br>362 37     |
| mes-Vielj. (Fin.)<br>lot-Bottin          | 870                   | 890<br>505     | Serv. Equip. Will<br>Sicii               | 55 90<br>65      | 55                    | Booris                               |                         | 1048 13+<br>10524 18     | Leffitte-Piecements<br>Leffitte-Rand              | 119620 42<br>203 94   | 1 18680 42<br>194 89 | Stemate                                       | 714 RR                  | 204 85<br>338 86     |
| g. Train. Pub.                           | . 89.                 |                | Scotal                                   | . 408            | 410                   | Elector Seav                         | 234 23                  | 223 65                   | Inflitte-Tokyo                                    | 974 72                | 930 52               | ISL-EX                                        | 1173 53                 | 1120 70              |
| Lamothe                                  | 271                   | 1629           | Sintra-Alcebai                           | 803<br>279       | 886                   | Eparcie<br>Eparcoest Scor            | 62633 33<br>7422 95     | 62509 194                | Lico-Associations                                 | 10871 05<br>22103 74  | 10871 05<br>22048 82 | SNT                                           | 825 95                  | 788 13<br>1082 14    |
| x Victeri                                | - 976-                | - 890          | Sigh (Plant, Héréss)                     | 273              | 276                   | France Associations J                | 24751 78                | 24877 67                 | limbe                                             | RESTREE (AST          | 64838 88             | Solinest                                      | 483 70                  | 461 77               |
| nomats Centre<br>tro-Benque              | .895<br>.418          | 580<br>425     | SMAC Acidroid<br>Stá Gánázate Ic. izv.)  | - 98 30<br>1180  | 1150                  | Eparges-Capital<br>Eparges-Croks     | 7063 85<br>1347 86      | 8984 02<br>1286 74       | Lisret portefezile                                | 11833                 | 515 07<br>112 96     | Sogepargee                                    | 357 21<br>957 83        | 344 30<br>314 40     |
| tro-Franc                                | - 740                 | 740            | Şofal Strancilins ,                      | 1120             | 3165 J                | Energya inclusia                     | <b>608 43</b>           | 580 84                   | Mondade Inventionana.                             | 403 76                | 385 45               | Sopher                                        | 1166 84                 | 1113 93              |
| Antangaz<br>M. Lebianc                   | 297 <b>6</b> 0<br>535 |                | Softo                                    | 285<br>819       | 296 40  <br>908       | Eposper-Inter                        | 956 13<br>1455 (6       | 1416 12                  | Monecic                                           | 55975.45<br>420.97    | 65975 45 e<br>401 89 | Technocic                                     | 429 78<br>1109 84       | 410 29<br>1059 51    |
| f-Bretagne                               | 230                   | 230            | \$.O.F.LP. [M]                           | 90 25            |                       | Sparger Obig                         | 194 22                  | 185 02                   | \$2 وخماً مقوره بقا                               | 132.75                | 126 73               | U.A.P. Investing                              | 368 16                  | 351 47               |
| repõts Paris<br>reme (2)                 | 804<br>1320           | ,628<br>1360 d | Sokagi                                   | 989<br>297       | 298                   | Epergoe-Unie                         | 392                     | 364 88                   | Resign-Assoc                                      | 6773 38<br>13636 61   | 13501 59             | Unitaries                                     | 106 67<br>370 30        | 106 67<br>353 70     |
| rgne (B)                                 | . 69 60               | 72 80          | Soveteil                                 | 775<br>146       | 769                   | Eperatifig                           | 1166 86<br>8468 84      | 1164 52                  | Hatio, Inter                                      | 952 48<br>486 75      | 926 99               | Uniforcier                                    | 1073 83<br>1214 82      | 1025 14<br>1190 97   |
| nit                                      | 2351                  | 1812<br>2350   | SP1                                      | 603              | 603                   | Euro-Contension                      | 483 31                  | 461 39                   | Marin. Patricolor                                 | 1213 64               | 1181 16              |                                               | 752.60                  | 71847                |
| dens                                     | 233                   | 230<br>200     | Spie Butignolles<br>Suez (Fis. de) C.I.P | 480<br>1300      | 476                   | Europe Investina<br>Financière Plus  | 1562 79                 | 23190 184                | Natio-Placements<br>Natio-Revolu                  | 80468 21<br>1017 82   |                      | Uni-Japon                                     | 1082.26<br>2071.74      | 1033 18<br>1977 79   |
| P                                        | 672                   | 670            | Steeni                                   | 501              | 520                   | Forcing Investigation                | 950 24                  | 91870                    | Natio -Récurité                                   | E0578 04              | 1007 54<br>50578 04  | 1 <b>Laireais</b>                             | 7013621                 | 1976 42              |
| cière (Ciel<br>c. Agache-W               | 474<br>649            | 471<br>859     |                                          | 1890<br>530      | 530 .                 | France-Gerantie                      | 229 B1<br>298 70        | 700 10 al                | Ratio,-Valeurs<br>Nord-Sed Développ               | 631 02<br>1125 14     | 1177 594             | Univer                                        | 730 07                  | 159 82<br>1208 92    |
| Liyenneide                               | 2 <del>89</del> 0   j | 2583           | Ufiner S.NLD                             | 577              | 600                   | Franco-Issueties.                    | 485 89<br>121 75        | 463.67                   | Obleana Sizau                                     | 1205 02               | 1268 63              | Valores                                       | <b>429 33</b>           | 416 85<br>1362 53    |
| mi                                       |                       |                | United                                   |                  | 809<br>2100           | France-Het                           | 121 75<br>421 27        | 119 <i>0</i> 1<br>417 10 | Oblica<br>Orient-Section                          | 1053 79<br>120 35     | 11489                | Valory                                        | 1363 89<br>72966 32     | 1302 BS<br>72363 43  |
|                                          |                       | 1              |                                          |                  |                       |                                      |                         |                          |                                                   | •                     |                      | -                                             | •                       | -                    |

|                                                                                                                                       | Dans le querrième colonne, figurent les veris-<br>tions en pourcectages, des cours de la séance<br>du jeur par rapport à ceux de la veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | glement mensuel c: coupon détaché; * : droit déta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | itaché;<br>ix précéd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compa                                                                                                                                 | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                    | Premier<br>COMES                                                                                                                                                                   | Dennier<br>cours                                                                                                                                      | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compun-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                   | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Decision<br>COURS                                                                                                                            | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compet-<br>setion                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                            | Premier<br>COLES                                                                                                                                                                                                                                                  | Duraier<br>cours                                                                                                                                                                                        | %<br>+-                                             | Compan-<br>sacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Demise<br>tous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .%<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compan-<br>sation                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                         | Premier<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dessier<br>CONFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4570<br>1072<br>1180<br>1718<br>1086<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248<br>1248                                  | Carneed Consider Carefore Carlos Carl | 1125<br>1061<br>779<br>1850<br>1518                                 | 1075<br>1165<br>1161<br>1174<br>1870<br>1355<br>1356<br>1356<br>1359<br>1240<br>650<br>945<br>221 90<br>425<br>1490<br>1480<br>1480<br>1480<br>1480<br>1480<br>1480<br>1480<br>148 | 425<br>95<br>1500<br>180<br>1424<br>922<br>989<br>402<br>278<br>525<br>780<br>1631<br>1680<br>999<br>2965<br>799<br>799<br>791<br>1000<br>791<br>1059 | - 0 19 - 0 16 - 1 251 + 1 78 + 2 174 + 1 23 + 1 108 + 2 156 + 1 216 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 + 2 156 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200<br>190<br>1540<br>2230<br>475<br>2240<br>790<br>1310<br>1110<br>1480<br>215<br>385<br>115<br>84<br>310<br>960<br>790<br>470<br>630<br>270<br>585<br>1500<br>579<br>685<br>2160<br>579<br>685<br>2260<br>585<br>2160<br>579<br>685<br>2160<br>579<br>685<br>2160<br>579<br>685<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>585<br>2160<br>2160<br>2160<br>2160<br>2160<br>2160<br>2160<br>2160 | Eli-Aquitaine — Cartifici — Ca | 791<br>465<br>680<br>284<br>540<br>550<br>607<br>83<br>683<br>683<br>2455<br>525<br>2070<br>465<br>1272<br>875<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>1275<br>811<br>543<br>960<br>878 | 449 50<br>2340<br>1395<br>1580<br>706<br>389 90<br>119 50<br>321<br>955<br>778<br>465<br>291<br>1540<br>616<br>82<br>738<br>2559<br>2010<br>489<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>2010<br>882<br>882<br>882<br>882<br>882<br>882<br>882<br>882<br>882<br>88 | 2325<br>870<br>1395<br>948<br>1580<br>705<br>218<br>395<br>118 50                                                                            | ++0083406755 19152254204344 475742284888 10345191915254204344 475742284888 103451919152521 ++00148425688 10345191915521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92<br>880<br>610<br>1780<br>1370<br>400<br>400<br>250<br>1200<br>250<br>1200<br>2200<br>2200<br>2200<br>2300<br>2300<br>2300<br>230 | St-Louis B. Salemen Salemen Sanoli Sanoli Sanoli Sanoli Schmider S.C.O.A. S.C.R.E.G. Selemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1430<br>830<br>833<br>876<br>670<br>100 90<br>817<br>549<br>1775<br>1430<br>414<br>452<br>1200<br>249 50<br>470<br>1200<br>3295<br>224<br>2215<br>319<br>1200<br>888<br>406<br>470<br>400 50<br>142<br>118 10<br>466<br>410 | 1430<br>850<br>98<br>98<br>103 50<br>967<br>1750<br>1420<br>454<br>1750<br>1420<br>475<br>1985<br>233 10<br>476<br>1985<br>223<br>2300<br>315<br>220<br>315<br>2100<br>819<br>680<br>404 30<br>415<br>145<br>445<br>445<br>445<br>445<br>445<br>445<br>445<br>445 | 348 2958 2958 1189 1450 850 1185 1575 876 885 103 50 867 1745 1420 402 402 452 1230 252 80 472 2000 1634 1190 3185 2100 3185 2100 3185 2100 400 400 400 400 417 460 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | +-+013427503757330888 50245323444825 11427111 2190; | 113<br>390<br>170<br>106<br>550<br>550<br>550<br>220<br>222<br>550<br>250<br>2590<br>325<br>43<br>2590<br>36<br>43<br>225<br>38<br>370<br>36<br>225<br>38<br>38<br>36<br>480<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T.R.T.  U.F.S.  U.C.S.  U.C.S.  Validores  Validores  Validores  V. Circquot-P.  Rames Inc.  Amer. Telaphon  Amer. Telaphon  Rames Inc.  Amer. Camer. C.  Amer. C.  Amer. C.  Amer. C.  Amer. C.  Amer. C.  Charler  Charle | 3540<br>458<br>458<br>221<br>110 30<br>428<br>179 90<br>107 60<br>586<br>945<br>908<br>233<br>22 65<br>546<br>45 90<br>2590<br>445 90<br>2590<br>144 90<br>448 90<br>448 90<br>375 90<br>144 90<br>486<br>375 90<br>144 90<br>486<br>472<br>94<br>94 160<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>103<br>10 | 738 909 909 909 909 909 909 909 909 909 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 427<br>174 50<br>174 5 | - 0.353<br>- 0.3 | 31000<br>130<br>820<br>690<br>1772<br>410<br>685<br>485<br>485<br>70<br>70<br>2440<br>157<br>13 50<br>1300<br>340<br>575<br>330<br>285<br>480<br>145     | i-Rachi Houchet Akt. Lop. Chemical Marck | 423 50<br>700<br>488 61 80<br>115 70<br>241 50<br>2578<br>163<br>171<br>14 90<br>1080<br>342 40<br>620<br>448 50<br>1 54 | 888<br>96 10<br>109 50<br>1145<br>283 80<br>113 30<br>51 95<br>1030<br>1030<br>134<br>825<br>713<br>173 70<br>428<br>700<br>134<br>825<br>713<br>173 70<br>482<br>61<br>13 20<br>2697<br>158<br>170 80<br>1480<br>1084<br>343 50<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>610<br>61 | 888 85 10 109 80 1135 80 1135 80 1135 80 1133 80 1133 80 1133 80 1133 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 | + 048<br>- 011<br>- 011<br>+ 537<br>- 132<br>- 275<br>+ 108<br>- 067<br>+ 108<br>- 014<br>- 141<br>- 141 |
| 1000<br>785                                                                                                                           | CFDECRLP.<br>Chargeus S.A.<br>Chiero-Childi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319<br>1025<br>865                                                  | 313<br>1036<br>921                                                                                                                                                                 | 318<br>1036<br>921                                                                                                                                    | - 031<br>+ 107<br>+ 647<br>+ 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 580<br>1040<br>177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lychaire<br>Lycno, Esex<br>Mais, Phinix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 603<br>1063<br>188                                                                                                                                                                 | 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1110<br>205                                                                                                                                  | + 530<br>+ 442<br>+ 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1410<br>64<br>420                                                                                                                   | SFLM<br>SGE-SR<br>Sgn. Bot El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1485<br>56 50<br>440                                                                                                                                                                                                        | 1475<br>65 90<br>445                                                                                                                                                                                                                                              | 445                                                                                                                                                                                                     | + 171<br>- 150<br>+ 113                             | ├                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LUX GUICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ETS<br>familie                                                                                                                                           | MONNAESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ggyes<br>28/98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63<br>560<br>1470<br>485<br>186<br>386<br>380<br>710<br>380<br>380<br>380<br>225<br>1800<br>228<br>1800<br>230<br>1140<br>820<br>7810 | Cinuste franç. CLT. Alextel CLT. Alextel Cult-Middlerr Codetal College Color. C | 371<br>1126<br>240 ED<br>1899<br>2244<br>306<br>336<br>1580<br>1275 | 571<br>1578<br>474<br>167 90<br>371 90<br>471<br>247<br>284<br>1180<br>380 10<br>1182<br>2249<br>310<br>1800<br>1228<br>1800<br>1228<br>1800                                       | 571<br>1652<br>478<br>168 50<br>376<br>435<br>247 50<br>397<br>1175<br>391<br>1180<br>241<br>1860<br>349 90<br>1802<br>1288<br>1000                   | + 196<br>+ 0195<br>+ 157<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1589<br>+ 1489<br>+ 14 | 730<br>1022<br>385<br>1510<br>1620<br>2670<br>7730<br>44510<br>345<br>610<br>586<br>65<br>2350<br>586<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Majoretta ILyl Manushia Marc. Wandel Martini Mertail M | 1665<br>2750<br>1855<br>4795<br>380<br>654<br>68 10<br>2425<br>628<br>65 80<br>700<br>187 50<br>554<br>319 50<br>783                                                               | 1650<br>2790<br>1844<br>4750<br>354<br>630<br>69 50<br>2423<br>640<br>65 05<br>734<br>193<br>545<br>317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 788<br>104<br>404<br>1830<br>1849<br>1849<br>1844<br>4750<br>355<br>630<br>69 50<br>2415<br>64<br>734<br>193 50<br>546<br>317<br>800<br>1271 | + 137<br>- 1058<br>+ 0058<br>+ 0058<br>- 1059<br>- 1059 | 480<br>345<br>1220<br>1800<br>186<br>2040<br>510<br>795<br>480<br><br>250<br>520<br>2770<br>825<br>71                               | Siic Simon-LP.K. Simon LP.K. Simon C. Simon C. Simon C. Simon C. Simon C. Soderin C. Sod | 836<br>182<br>1950<br>520<br>875<br>495<br>1379<br>459<br>261<br>546                                                                                                                                                        | 1213<br>835<br>180<br>1940<br>517<br>880<br>489<br>1397<br>510<br>265<br>535<br>845<br>308<br>72                                                                                                                                                                  | 852<br>530<br>340<br>1213<br>836<br>180<br>1830<br>518<br>876<br>491 50<br>1525<br>208<br>525<br>208<br>835<br>338<br>34 80                                                                             | + 0.82                                              | ECU Allemegt Belgique Pays Bae Denemer Hornige Grande I Guisse (1 Casisse (1 Astriche Portugal Canada (1 Canada | in (S 1)  no (100 DM) (100 PM (100 PM (100 ind) (100 sch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 38 6 56 6 66 307 32 15 01 272 14 83 42 58 83 10 41 602 45 11 362 98 97 85 43 70 3 78                                                                                                                                                                                                                                        | 5 7<br>68 7<br>68 8<br>60 307<br>15<br>00 271<br>00 83<br>10<br>00 98<br>88 10<br>00 98<br>40 40<br>40 40<br>40<br>40 40<br>40<br>40 40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>4 | 3300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 500 3<br>4 400 3<br>3 500 2<br>9 900 3<br>8 600 4<br>4 100 3<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 600<br>115 500<br>15 250<br>280<br>86<br>86<br>100 500<br>10 550<br>4 800<br>4 800<br>170 500<br>00 500<br>44 800<br>5 100<br>5 100<br>5 100<br>1 7 90 | Or fin (bito un hus<br>Gr fin fan lingst)<br>Pilco trançaise (?<br>Pilco trançaise (?<br>Pilco trançaise (?<br>Pilco de 20 dolle<br>Pilco de 20 dolle<br>Pilco de 5 dollen<br>Pilco de 5 dollen<br>Pilco de 60 poso<br>Gr Londina .<br>Or Zenich .<br>Or Hongloung .<br>Argant Londina .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 1)<br>(2 2)<br>(2<br>(3<br>(4<br>(5<br>(6                                                                              | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000<br>400<br>587<br>450<br>571<br>560<br>630<br>680<br>080<br>080<br>385<br>561<br>385 25<br>385<br>385<br>561<br>385 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83800<br>83800<br>578<br>571<br>505<br>630<br>3540<br>1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### LA CONDAMNATION A MORT D'UN DIRIGEANT COMMUNISTE THAILANDAIS

#### L'ancien « Robin des Bois » d'une cause défaite

De notre correspondant

Bangkok. - Le procès intenté au militant communiste Surachai Sae Darn, s'est achevé marcredi 29 janvier. Accusé du meurtre d'un policier, Surachai a été condamné à mort par une cour mili-

Rebelle depuis toujours, ancien réparateur de radio. excellent orateur, Surachai, bien que n'occupant pas de fonctions pré-cises au sein du Parti communiste thailandais (PCT), était sens doute l'un de ses membres les plus connus, voire les plus laires. Avant de rejoindre le parti, clandestin, en 1976 il avait pris la tête de nombreuses stations dirigées contre les abus du pouvoir central dans le Sud, dont il était originaire.

Sa réputation de « Robin des l'attaque d'un train dans la récion méridionale de Surat-Thani, en 1979. Le coup avait rapporté aux communistes plus de 1 million de baths (environ 300 000 francs). Fier de cet exploit, qu'il narrait avec plaisir aux journalistes venant le trouver dans son camp fortifié, Surachai a, en revanche, toujours nié être responsable de la mort du poli-

cier tué au cours de l'assaut. En 1981, il fut invité par le gouverneur de la province de Surat-Thani à participer à des nécociations, destinées en brincipe à mettre fin à la lutte fratricide à laquelle se livraient depuis des années communistes et forces gouvernementales. Les

discussions furent courtoises jusqu'au moment où, par sur-prise, des soldats vinrent arrêter Surachai et ses deux compa-gnons, è qui avait été garanti le libre passage.

Jugé une première fois par un tribunal militaire, il fut condamné à vinct-trois ans de prison pour fion. Le second proces, qui vient de s'achever, portait sur sa responsabilité dans la mort du

Au cours de ces dix demières années, seuls deux communistes ont été condamnés à la peine capitale. Chaque fois, la sentence, sur ordre du palais, fut commuée en prison à vie. Condamné par un tribunal militaire, Surachal n'a, pour seul recours, qu'une « pétition » adressée au roi.

Le Parti communiste, qui, à partir de 1976, ressemblait plus de dix mille hommes armés, opérant surtout dans les provinces du Nord, du Nord-Est et du Sud, s'est effondré après 1979, vic-time à la fois de ses positions prochinoises, de ses querelles nternes, de son refus de considérer les transformations de la société thailandaise et de la noulutte armée, le gouvernement du général Prem a, en effet, préféré la séduction. Les appeis du gouvernement, assortis de promesses d'amnistie, ont provoqué des défections massives. Selon les autorités, à peine quelques centaines de militants poursuivent encore aujourd'hui une lutte armée qui apparait chaque jour

#### TROIS CONSTRUCTEURS **EUROPÉENS LANCENT UNE OPA PARTIELLE SUR WESTLAND**

Londres (AFP). - Les trois membres non britanniques du consortium européen en compétition avec la firme américaine Sikorsky, associée à Fiat, pour le sauvetage du constructeur d'hélicoptères britanniques Westland, ont lancé, le mercredi 29 janvier, une OPA (offre mercredi 29 janvier, le bureau de publique d'achat) partielle de l'Assemblée nationale, élargi aux credi 29 janvier, une OPA (offre 16,4 millions de livres sur 25 % des

actions de la société. Aérospatiale (France), Agusta (Italie) et Messerschmitt-Bolkow-Blohm (RFA), associés dans cette offre à la Livods Merchant Bank. cherchent ainsi à s'assurer une participation d'au moins 50 % dans Westland. L'offre est de 130 pence par action, soit 20 pence de plus que

leur cours de Bourse actuel. Destinée avant tout aux petits actionnaires de Westland, elle n'est valable que si les porteurs d'au moins 20,2 % du capital actions

l'acceptent avant le 8 février. Les membres britanniques du consortium, qui ne se sont pas joints à l'offre, sont British Aerospace et

La date choisie précède de quatre jours la nouvelle assemblée des actionnaires de Westland, qui doit se prononcer à la majorité simple sur le plan d'investissement de 35.5 millions de livres proposé par Sikorsky-Fiat. Si le consortium européen réussit à obtenir plus de 50 % des voix à la prochaine assemblée, il pourra bloquer la proposition Sikorsky-Fiat, la seule qui ait été présentée aux actionnaires par la direction de Wes-

**CESSATION ACTIVIT** 

Dans l'impossibilité d'approvisionner ses

stocks dans l'art et la tradition du vrai tapis d'Orient, Atighetchi vend en totalité sa merveilleuse collection rassemblée depuis

plus de 40 ans. Sur tous ses tapis, en

majorité de Perse et du Caucase, ex-

posés sur 700 m2 dans sa galeria, una

remise de caisse de 50 % vous sera

#### La campagne à la radio et à la télévision

#### **TOUJOURS PAS D'ACCORD** ENTRE LES GROUPES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le PC, le PS, le RPR, l'UDF n'ont toujours pas pu se mettre d'accord sur la répartition des cent quatre-vingts minutes dont ils dispo-seront à la télévision pendant la campagne officielle des élections législatives (le Monde du 21 janvier). Après six heures de rénnion le présidents des quatre groupes, s'est séparé sans avoir tranché entre les

positions des uns et des autres. Assez rapidement, les socialistes ont accepté que le temps de parole des communistes soit pris sur les quatre-vintg-dix minutes réservés par la loi aux représentants de la majorité, alors que les représentants du PC refusaient d'être ainsi catalogués. Mais aucun accord n'a pu être trouvé sur la répartition du temps octroyé à chacun des deux camps, le PC, soutenu par la droite, souhaitait que chacune des quatre formations disposant d'un temps de parole égal.

Les socialistes refusaient cette solution en arguant que, depuis 1967, cela n'avait jamais été sait et que c'était d'ailleurs contraire à la loi, qui prévoit une répartition tenant compte « notamment » des effectifs des groupes à l'Assemblée

nationale. Les membres du PS ont refusé un vote - ils étaient d'ailleurs minoritaires au sein de ce bureau élargi préférant, ont-ils dit, aboutir à un

Ils ont aussi refusé l'ultime proposition des communistes qui donnaient quarante minutes an PC et cinquante minutes au PS. Si aucun accord n'est trouvé au sein des instances de l'Assemblée nationale, les émissions de propagande officielle ne pourront pas avoir lieu.

samedi. 42.65.90.43

#### LA JOURNÉE NATIONALE D'ACTION DE LA CGT

#### Peu de perturbations, mais des coupures de courant dans l'Ouest parisien

la CGT, ce jeudi 30 janvier, pour rendre « invotable » le projet de loi sur l'aménagement du temps de tra-vail, entraînait en début de journée peu de perturbations. Seul point aoir : à EDF. A 8 h 30, la direction d'EDF observait pour la production une pointe à 49 000 mégawatts, soit une baisse de 8 300 MW. L'équilibre entre la production et la consommation était assuré et ne devait pas entraîner de délestage. Mais des coupures de courant ont touché 30 000 à 40 000 clients d'EDF dans l'Ouest parisien (16°, 17°, 15°, une partie des 7° et 8° arrondissements), ssi bien des particuliers que des

A la SNCF, les perturbations taient très faibles. Le trafic était normal sur l'ensemble des grandes lignes. Il en était de même sur la banlieue, à l'exception de la ligne C du RER (Saint-Quentin-en-Yvelines-Brétigny) où le trafic est passé dans la matinée de deux trains sur trois à trois trains sur quatre. Des perturbations étaient observées sur les dessertes omnibus régionales de l'Ouest, du Sud-Ouest et de Marseille. A la RATP, le trafic était

La Journée nationale d'action de normal sur le mêtre et le RER, mais les directions de la SNCF et de la RATP avaient décidé préventivement de fermer l'interconnexion de la ligne B du RER à la gare du Nord, obligeant les voyageurs à changer de train. A 7 h 30, le trafic des autobus était assuré à 99,23 %.

A la régie Renault, la CGT avait lancé plusieurs appels à des débrayages, notamment dans les usines de Billancourt, Le Mans, Cergy-Pontoise, Rueil-Malmaison, Saint-Ouen, Orléans, Cléon, Dreux. Aucun arrêt de travail n'était prévu à Choisy, à Grand-Couronne et à San-douville. A Douai, l'usine était en chômage économique jeudi, mais un rassemblement était prévu. La CGT affirme avoir réuni plus de 7 000 signatures à Billancourt sur sa péti-tion nationale contre la flexibilité et 6 000 à Flins (où une délégation de cinquante personnes devait partici-per à la manifestation parisienne à partir de 11 h de l'Opéra à la République). A Cléon, le débrayage de deux beures était suivi per 6,04 % du personnel du matin (avec 8,36 % de grévistes pour les 2 032 salariés travaillant en équipe).

#### -Sur le vif

#### Vandales

J'en al marre des voleurs, des voyous, des loubards, mais alors vraiment marra. Vous savez ce qu'ils m'ont fait ? Ils ont brûle ma maison, oui, ma jolie petite maison dans les pins en Bretsgne, toute en bois, peinte en blanc. On l'avait depuis vingt ans. Et là, en une nuit, elle est partie en fumée. Pourquoi ? Pour rien. Deux gamins, ils sont entrés par effraction. Ils ont pris une paire de jumelles et une bouteille de whisky. Et pour effacer leurs traces, leurs empreintes, ils ont mis le feu. C'est vraiment main l Un truc à confondre tous les Maigret du coin. Vive la violence à la télé. Ça donne des idées.

teie. La dorne des idees.

Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, dans ce pays de vendales, tout est salopé, bouaillé ou piqué. Moi, ici — je ne vous l'avais pas dit, mais bon, tant pis, — je ne peux rien laisser dans mon bureau sans que ça disparaisse aussitõt. Un vrai moulin, ce journal, ouvert à tous les vents, le vent de la fauche. Et ces cabines téléphoniques béantes, hébétées, ces ascen-seurs souillés, ces bagnoles for-cées, ces trains saccagés ! Le patron de la SNCF en parlait l'autre jour au micro d'Europe 1.

circuit qui devait entraîner une cou-

pure pour plusieurs milliers de Parisiens. On en vient donc à penser

qu'EDF investit un maximum pour la production, secteur concurrentiel,

au détriment de la distribution, dont

primé pendant des années, a

reconnu M. Jean Guilhamon, direc-

teur général d'EDF, mais, depuis

deux ans, on s'efforce de rattraper

le retard. Les investissements pour

le renforcement du réseau de trans-

port et de distribution ont augmenté

de 10 % . La durée moveme des

coupures, qui était de six heures par

L'ADMINISTRATION REAGAN

REPROCHE AUX COMPA-

GNIES PÉTROLIÈRES LEURS

L'administration Reagan a, pour

vités sur ce territoire. M. Chester

A. Crocker, adjoint an secrétaire

d'Etat pour les affaires africaines, a

affirmé, le mercredi 29 janvier, que

les sociétés américaines opérant en

Angola - devraient comprendre

qu'elles sont au milieu d'une zone de guerre, qu'elles sont aussi au centre d'un débat politique, plutôt

chaud dans le pays et qu'elles devraient penser à l'Intérêt national des Etais-Unis autant qu'à leurs

intérêts comme compagnies

lorsqu'elles prennent leurs déci-

Gulf Oil filiale de Chevron est

denuis longtemos le principal opéra-

teur étranger dans la production de

pétrole angolaise, notamment dans la province de Cabinda.

**ACTIVITÉS EN ANGOLA** 

an, a été ramenée à deux. »

L'investissement nucléaire a

elle a le monopole.

Vous savez où ils passent, nos sous ? A rempiir les trous de ses banquettes éventrées, de ses moquettes brûlées à la cigarette, à réparer, à nettoyer ses wagons sinistrés. Ca finit par être exaspérant à

la longue. Ca vous pousse à bout. Moi, hier, je surprends un ado en train de bomber en énormes lettres fluo une connerie du genre « T'es une salope Charlotte » sur le mur d'un immeuble fraichement ravalé. Soigneusement rangée au bord du trottoir, sa superbe moto, immaculée, nickelée, briquée. La rage m'a saisie. J'ai sorti mon bâton de rouge à lèvres et j'ai écrit ∢ Pauvre con a sur son réservoir. Il se retourne, il me voit, il se fiche pas honteux de voir ça l Ah ces vieux, ils se croient tout permia. Ils ne respectent rien. Lâche ca tout de suite ou j'appelle les flics. C'est qu'il l'aurait fait, ce

Vous ne me crovez pas ? Vous avez raison, j'oserais mais. Le coup de la maison, en revenche, c'est vrai. J'aurais préféré que ce soit le contraire.

CLAUDE SARRAUTE.

#### La vente du Progrès de Lyon

#### LE GARDE DES SCEAUX DE-MANDE LA LEVÉE D'IMMIL-NITÉ PARLEMENTAIRE DE M. ROBERT HERSANT

M. Robert Badinter, garde des sceaux, a fait transmettre, le mer-credi 29 janvier, par le ministère des relations extérieures, une demande de levée d'immunité parlementaire pour M. Robert Hersant, auprès de la présidence du Parlement européen. La commission juridique de l'assemblée de Strasbourg sera saisie du dossier, qui devra ensuite être soumis à un vote en session plénière. L'examen de cette demande devrait donc prendre entre trois et six mois.

Jusqu'à présent, le Parlement eu-ropéen n'a accepté de lever l'immunité de l'un de ses membres que lorsqu'il était accusé d'un délit ou crime de droit commun.

Le parquet et la chancellerie ont ainsi choisi entre deux thèses. L'une faisait valoir le flagrant délit, ce qui dispense de demander la levée de l'immunité parlementaire. Elle était soutenue notamment par la Fédéra-tion française des sociétés de journalistes (FFSJ) (le Monde du 24 jan-vier) et avait la faveur, semble-t-il, de juge d'instruction chargé du dos-sier, M. Claude Grellier. Celui-ci a demandé au parquet de lui donner son avis sur ce point. Le parquet n'a pas répondu.

Mais la demande de levée d'immunité parlementaire - l'autre thèse — est une réponse implicite, le juge se retrouvant alors seul pour une éventuelle inculpation au titre de la loi sur la presse. La FFSJ, pour sa part. . constate avec regret que la chancellerie a pris une décision uni-

latérale ». • Sept lunes d'Uranus porteraient les noms des astronautes décédés. - Les images enregistrées par la sonde américaine Voyager-2 lors de son passage, vendredi 24 janvier, au voisinage d'Uranus ont révélé l'existence d'un onzième anneau gravitant autour de la planète géante, qui se présente, selon la Nasa, comme une nappe diffuse de particules. En outre, l'Américain Bill Nelson, un démocrate de la Chambre des représentants, qui a récemment participé à une mission d'une navette spatiale, a proposé que sept des lunes qui viennent d'être découvertes autour d'Uranus portent les noms des sept astronautes qui ont péri dans l'explosion de Challenger.

#### Sur **CFM**

de 19 heures à 19 h 30 à Paris (89 MHz) a Lyon (100,3 MHz) a Bordeaux (101,2 MHz) à Nantes-Saint-Nazaire (94.8) à Limoges (102,1 MHz) à Toulouse (88.6 MHz)

« Le Monde » recoit ROGER FRESSOZ Directeur du « Canard enchaîné »

**JEUDI 30 JANVIER** 

**VENDREDI 31 JANVIER** ANDRÉ FONTAINE

*avec* **PHILIPPE BOUCHER** 

Directeur du « Monde » Face au « Monde » avac LAURENCE PIVOT

ABCDEFG

#### LE MAUVAIS TEMPS SUR LA FRANCE

#### 60 000 abonnés privés d'électricité dans le Massif Central

La tempête de neige qui s'est abattue sur le Massif Central dans la nuit de mardi à mercredi a entraîné de nombreuses perturbations pour la circulation routière, les communications téléphoniques et surtout l'approvisionnement en élec-

A la suite de la rupture de plusieurs lignes à baute tension et la chute de quelques pylônes sous le poids d'une neige particulièrement « collante », quelque 62 000 per-sonnes ont été privées d'électricité dans le sud de l'Ardèche, le nord du Gard et la Lozère.

Dans plusieurs hôpitaux de l'Ardèche, notamment an Cheylard et à Largentière, la température est descendue mercredi au-dessous de 15 degrés. Le préfet du département a dû déclencher le plan « électro-secours », qui prévoit la réquisition des groupes électrogènes disponibles dans les entreprises.

De son côté, EDF a mobilisé deux hélicoptères et plusieurs centaines d'agents pour tenter de rétablir le courant. Dans la journée de mer-credi, 5 000 des 9 000 abonnés lozéneas privés d'électricité ont pu être raccordés au réseau, et 7 000 abonnés ardéchois sur les 53 000 ca panne.

Ce mauvais temps, qui n'est pas attendu en janvier, souligne une l'ois de plus la vulnérabilité du réseau de distribution d'EDF, dont les pylônes et les câbles cèdent en cas de pluie givrante ou de neige collante. Le 14 janvier dernier, le jour même où la centrale Superphémix était couplée au réseau, une banale tempête sur la Manche déclenchait un court-

 Le seizième tir d'Ariane. – Le seizième tir de la fusée Ariane, chargé de mettre sur orbite le satel lite de télédétection français SPOT et le satellite scientifique suédois Viking, reporté à plusieurs reprises, est prévu pour la nuit du 21 au 22 février, au Centre spatial de Konrou, en Guyane. Le dix-septième tu d'Ariane est quant à lui normale ment prévu pour la nuit du 12 au 13 mars, et doit déployer deux satellites de télécommunications : l'un GSTAR, appartenant à une société privée américaine, et l'autre brésilien. Brasilsat-2.

 La condamnation à mort des assassins d'Indira Gandhi. - La Haute cour de New-Delhi a décidé, di 30 janvier, de surseoir à l'exécution de deux des trois Sikhs condamnés à mort la semaine dernière pour le mourtre d'Indira Gandhi en raison d'un vice de procédure. La cour a accepté un appel coatre les peines prononcées à l'encontre de Kehar Singh et de Balbir Singh par le juge Mahesh Chandra le 22 janvier. Elle n'a pas annulé la sente mais a décidé de permettre de suspendre l'exécution jusqu'à ce que la procédure légale correcte soit suivie. Selon la loi indienne, les peines de mort doivent être exécutées par laison par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. En rendant son jugement contre les trois meurtriers, le juge Chandra avait seulement dit : « Je les condamne à mort. » Le principal accusé, Satwant Singh, n'a pas encore fait appel. - (AFP.)

Le naméro du « Monde » daté 30 janvier 1986 a été tiré à 499 481 exemplaires

#### A Europe 1

#### M. BADINTER: « Si la droite revenait au pouvoir, elle ne pratiquerait pas une autre politique judiciaire >

Invîté de l'émission « Découvertes » de Jean-Pierre Elkabbach, M. Robert Badinter, ministre de la justice, a affirmé, le mercredi 29 janvier, que « si la droite reve-nait au pouvoir, elle ne pratiquerait pas une autre politique judiciaire, ou, si elle en faisait une autre, cela ne changeralt rien, ce ne serait qu'une sorte de gesticulation juridi-que, car les données de base sont les mêmes pour tout le monde ».

Le garde des sceaux a souligné qu'- il n'y avait aucune autre politi-que judiciaire que celle qu'[il a] menée depuis quatre ans et demi ».
une policique faite à la fois de « prévention pour s'attaquer aux sources et de répression, en particulier contre les formes de criminalité organisée ».

Interrogé par un auditeur qui l'avait appelé « Maître Badinter », le garde des sceaux a répondu :

J'ai perdu le titre d'avocat le

24 juin 1981, et je ne suis pas enclin
à revenir au Palais dans les années la première fois, suggéré aux compa-gnies pétrolières américaines opé-rant en Angola de cesser leurs actià venir », ajoutant qu'il « faudrait au moins l'affaire Dreyfus pour

d'assises ». « Il n'y a plus de peine de mort, a précisé M. Badinter. Et l'idée que des jurés, parce qu'ils auraient à mon égard un préjugé ou une passion politique, pourraient faire en-courir à celui que je défendrai une peine qui serait trop élevée, que, en quelque sorte, ce serait lui qui acquitterait le prix de la passion poli-tique, ce serait pour moi une idée insupportable. -

Le Monde Infos-Spectacles sur Minitel 36-15-91-77 + ISLM

#### Le mensuel du commerce international



<u>économiques</u>

**Blian et** 

algériennes

France-Algérie L'heure des choix

L'Exportation magazine 7, rue Gounod - 75017 Paris - 46.22.96.96 - Télex 649 771 F

La disfusion en Algérie est assurée par le Ministère de l'information auprès de tous les décideurs économiques du pays.